



.

,

نخب الازهار فى منتخب الاشعار واذكى الرياحين من اسنى الدواوين

# ANTHOLOGIE ARABE.

# SE TROUVE À PARIS, CHEZ DE BURE FRÈRES, libraires du Roi et de la Bibliothèque royale, RUE SERPENTE, n.º 7.

## ANTHOLOGIE ARABE,

ΟU

## CHOIX DE POÉSIES ARABES INÉDITES,

TRADUITES POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANÇAIS,

RT

ACCOMPAGNÉES D'OBSERVATIONS CRITIQUES ET LITTÉRAIRES;

PAR

### M. GRANGERET DE LAGRANGE,

SOUS-BIBLIOTHÉCAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL, ET CORRECTEUR À L'IMPRIMERIE ROYALE POUR LES LANGUES ORIENTALES,

> ..... Juvat integros accedere fontes Atque haurire; juvatque novos decerpere flores.

LUCRET. de Nat. rer. lib. 1v.







IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DU ROI,

A L'IMPRIMERIE ROYALE.

1828.



## A Monsieur le Baron Silvestre de Sacy,

Membre de l'Institut royal de France, &c.

LE RESPECT,

L'ADMIRATION,

LA RECONNOISSANCE

OFFRENT CE FOIBLE HOMMAGE

À LA VERTU AUSTÈRE,

AU TALENT VÉRITABLE,

À LA BONTÉ OFFICIEUSE.

Digitized by Geogr

.

•

## . AVERTISSEMENT.

Les poésies arabes que contient ce volume, jusqu'à présent inédites, sont extraites de divers manuscrits de la Bibliothèque du Roi.

Aux morceaux complets d'Abou'tthayyb Almoténabby et d'Omar ben - Fâredh, que je publie, j'ai cru convenable de joindre un choix de gloses et de commentaires tirés des meilleurs interprètes de ces deux poëtes.

Les personnes suffisamment instruites dans la langue arabe, remarqueront que je me suis constamment appliqué, dans ma traduction, à conserver la couleur et les traits distinctifs de l'original, sans avoir cherché à y mettre des agrémens de mon invention. Je dirai plus : je n'ai point hésité à rendre mon texte mot à mot, toutes les fois que j'ai pu le faire sans être barbare.

Cette Anthologie contribuera à faire connoître que les ouvrages poétiques des Orientaux, bien qu'ils renferment beaucoup de traits que notre goût réprouve, étincellent néanmoins d'images vives, de pensées fortes et de sentimens tendres et gracieux.

A l'exemple des écrivains arabes et persans, qui, dans leurs livres, adressent des louanges à la Divinité, j'ai terminé ce recueil de poésies orientales par un morceau religieux de ma composition, que j'ai intitulé Hymne en l'honneur de Jéhovah.

## ÉLOGE DE LA POÉSIE,

PAR ALWAHEDY.

La poésie est ce qu'il y a de plus pur dans le langage et de plus sublime parmi les productions de l'esprit. Elle seule peut atteindre au plus haut degré de l'éloquence. C'est elle qui fait le plus bel ornement des récits et des discours. De toutes les paroles que l'on entend, la poésie est ce qui se retient avec le plus de facilité; elle est l'œuvre qui décèle le mieux le génie de l'homme. Oui, si la poésie étoit un bijou, ce bijou seroit de l'or natif; si elle étoit

une plante, cette plante, sans doute, seroit un basilic odoriférant; si elle se transformoit en étoiles, leur clarté effaceroit toutes les autres clartés; si elle devenoit sources limpides, leurs eaux ne cesseroient point de jaillir. Enfin la poésie est plus tendre que ces perles liquides qui brillent dans le calice des fleurs, lorsque les parterres se sont épanouis après une abondante pluie; elle est plus délicate que les larmes de l'amant éperdu, et plus douce que le vin légèrement tempéré par l'eau des nuages.

(Voyez le texte page 2 de la partie arabe.)

## ANTHOLOGIE

## ARABE.

## EXTRAITS DU DIWAN

D'ABOU'TTHAYYB AHMED BEN-HOSAÏN
ALMOTÉNABBY.

Poëmes composés en l'honneur d'Abou-Chodjâa Fâtik.

ON lit dans le biographe Ibn-Khilkân: L'émir Abou-Chodjâa Fâtik-Alkébir, surnommé Almedjnoun [l'Insensé], étoit né dans le pays de Roum. Encore en bas âge, il fut enlevé avec son frère et sa sœur de sa terre natale; près d'une forteresse appelée Dzou'lkolâa. Il apprit à écrire en Palestine, et fut du nombre de ceux qu'Alikhchid, souverain d'Égypte, arracha, dans Ramlat, des mains de leurs maîtres, sans donner d'argent en échange. Dans la suite, Alikhchid l'ayant affranchi, il vécut libre parmi les officiers de ce prince. Fâtik étoit doué de sentimens nobles et généreux, et il avoit l'esprit profond et étendu. Guerrier intrépide, il s'exposoit aveuglément aux plus grands dangers; c'est pour cela qu'il fut surnommé Almedjnoun. Il remplissoit, auprès d'Alikhchid, les mêmes fonctions que Kâfour,

favori puissant de ce prince. Après la mort d'Alikhchid, Kâfour resta chargé de la tutelle du fils de son maître. Fâtik, pour ne point voir Kâfour occuper un rang plus éminent que le sien, et pour éviter de paroître en public à cheval à ses côtés, résolut de quitter la capitale de l'Égypte, et il se retira dans le Fayyoum, qui, avec toutes ses dépendances, lui avoit été donné en apanage. Ce pays est malsain et personne ne peut s'y maintenir en santé. Quoique Fâtik fût éloigné, Kâfour le redoutoit; il lui rendoit des hommages extérieurs, mais il nourrissoit contre lui une haine secrète. Cependant Fâtik tomba malade, et fut forcé de revenir au grand Caire afin de se rétablir. Abou'tthayyb Almoténabby, qui étoit alors l'hôte de Kâfour, avoit entendu parler de la générosité de Fâtik et de son extrême bravoure; mais il n'osoit s'attacher à sa personne, dans la crainte de mécontenter Kâfour. Quoi qu'il en soit, Fâtik envoyoit auprès d'Abou'tthayyb des gens qui le saluoient de sa part et lui rapportoient de ses nouvelles. Enfin, sans qu'ils se fussent donné de rendez-vous, par un simple effet du hasard, ils se rencontrèrent dans la plaine, et eurent ensemble de longs entretiens. De retour chez lui, Fâtik envoya aussitôt à Abou'tthayyb un présent dont la valeur se montoit à mille pièces d'or, et ce présent fut bientôt suivi de plusieurs autres. Sensible à tant de bienfaits, Almoténabby demanda à Kâfour la permission de louer Fâtik: elle lui fut accordée.

I.

Le neuf de Djoumadi second, l'an 348, Abou'tthayyb célébra dans le poëme suivant les louanges de Fâtik, avec le talent qui l'avoit illustré.

Tu n'as ni coursiers ni trésors à offrir: eh bien! que l'éloquence vienne à ton secours, puisque la fortune ne te favorise pas.

Paie un tribut de louanges à l'émir glorieux dont les bienfaits se répandent subitement et sans qu'il les ait promis, tandis que les bienfaits des autres hommes ne sont que dans leurs paroles.

Eh quoi! la jeune fille, vierge de la tribu, ne s'estelle pas souvent montrée reconnaissante, quoique pauvre et sans appui, envers celui qui l'a comblée de bienfaits!

Si, pareil au coursier dont le courage est retenu par de forts liens, je ne puis m'élancer dans la carrière, je puis du moins faire retentir l'air de hennissemens.

Si je manifeste ma reconnoissance, ce n'est pas que les richesses dont j'ai été comblé me causent de la joie; car l'abondance et la détresse sont égales pour moi.

Mais c'est que j'ai senti qu'il étoit honteux qu'accablé de bienfaits, je restasse avare d'actions de grâces.

Or, j'étois comme une plante qui croît dans le Raudh-alhazn: au matin, j'ai été humecté par une pluie qui n'est point tombée sur une terre infertile.

Le sol où cette pluie est descendue, fait voir qu'elle y a laissé des traces heureuses. Ah! que souvent les pluies ignorent quelles terres elles arrosent!

La gloire n'appartient qu'au héros doué de génie, qui exécute des choses impossibles à tout autre;

Qu'au héros qui n'a point été économe de l'héritage de ses pères, dont la droite ignore le prix de ce qu'elle a donné, et qui ne se procure qu'avec le glaive ce qui est nécessaire à sa subsistance;

Qu'au héros qui a compris, dès l'instant que la fortune lui a fait entendre sa voix, que la fortune blâme la parcimonie;

Qu'au héros dont les lances savent, lorsque sa main les agite, qu'elles vont terrasser des coursiers et des braves.

La gloire n'appartient enfin qu'au héros qui ressemble à Fâtik: mais quoi! j'ai dit semblable au soleil; eh! le soleil a-t-il des semblables!

Fâtik conduit au combat des lions formidables, qu'il nourrissoit, dans leur jeune âge, des dépouilles que ses ongles déchirans enlevoient à ses ennemis.

Fâtik brise son glaive dans le corps de sa victime: les glaives et les guerriers ont une destinée pareille.

La terreur que Fâtik fait marcher devant lui, arrête les brigandages; et ses troupeaux, à l'abri de toute attaque, errent sans conducteur.

Les bêtes que ses lances ont choisies pour victimes deviennent à l'instant sa proie: chameaux, autruches, génisses et taureaux sauvages, tous tombent sous ses coups redoutables.

Dans sa demeure, les vœux de ses hôtes sont comblés: on diroit que tous leurs instans sont des soirées fraîches et embaumées.

Si ses hôtes lui demandoient sa propre chair, il se hâteroit de la leur servir par morceaux dans le chyza.

La douleur que cause à l'homme la perte de ses

enfans et de ses biens, Fâtik l'éprouve au départ de ses hôtes.

Il arrose la terre des restes de leur breuvage, du lait épais de la femelle du chameau et du vin le plus pur.

D'heure en heure son glaive répand un sang toujours nouveau, comme si les heures, semblables à des hôtes, revenoient d'un voyage et lui demandoient un asile.

Des flots de sang coulent autour de lui: le sang de ses ennemis se confond avec celui des brebis et des chameaux.

Ceux qui demeurent éloignés de Fâtik, ne sont pas pour cela privés de ses bienfaits; et les petits enfans eux-mêmes trouvent en lui un protecteur de leur foiblesse.

Il l'emporte sur tous ses rivaux par son habileté à percer de l'épée, lorsque, au fort de la mêlée, le guerrier abandonne la lance pour l'épée.

La connoissance intime que tu acquiers de son caractère, te le fait voir, entre tous les hommes, plus grand qu'il ne paroît; et entre les hommes il y en a qui sont des nuages précurseurs certains de la pluie, et d'autres qui ne sont qu'une vapeur trompeuse.

Celui qui lui porte envie l'appelle l'insensé, au moment où les lances et les épées se croisent dans le combat: quoi! la réflexion alors n'est-elle pas foiblesse! Il renverse l'armée ennemie avec ses coursiers. Fûtelle solide comme les montagnes, elle ne pourroit résister à son choc impétueux.

Lorsque ses ongles déchirans ont saisi l'ennemi, c'est un lion à qui la pitié est étrangère.

Il frappe ses ennemis d'épouvante, devenu pour eux une fortune qui agit à découvert et à la vue de tous les hommes, tandis que les coups de la fortune sont cachés et inattendus.

Sa bravoure l'a fait parvenir au faîte de la gloire. Mais ses ennemis, qu'ont-ils obtenu en évitant les dangers qu'il a affrontés!

Tandis que les rois ornent leur front du diadème, lui n'a pour tout ornement que le glaive indien et la lance meurtrière.

Abou-Chodjâa est le chef de tous les braves. Il est une terreur que les terreurs de la guerre ont enfantée et nourrie.

Il s'est tellement emparé de la gloire, que tous ceux qui y aspirent n'en possèdent pas la moindre partie.

D'épaisses cuirasses de gloire l'enveloppent de toutes parts, alors qu'une cuirasse légère lui suffit dans les combats.

Ah! comment pourrois-je cacher les bienfaits que tu m'as accordés! tu m'en as inondé, ô le plus généreux des hommes!

Tu as déployé toutes les ressources de ton esprit pour me combler de présens et d'honneurs. Oui, pour parvenir à la gloire, l'homme magnanime met l'adresse en usage.

C'est par-là que le bruit de tes vertus a pénétré dans toutes les régions de la terre: les astres euxmêmes ont espéré en ta générosité.

La grandeur du héros que je célèbre donne du relief à mes éloges, tandis que les éloges donnés à l'homme vil sont bas et méprisables.

Si, par un effet de ta magnanimité, tu refuses de t'élever avec orgueil au-dessus des autres hommes, eh bien! ta haute renommée agit pour toi, et s'élève au-dessus de toute renommée.

Il semble que ta grande ame ne seroit pas contente d'habiter en toi, si tu ne l'emportois en vertus sur les héros les plus vertueux.

Ton ame croiroit que tu ne prends pas soin de sa gloire, si tu ne prodiguois pas ta vie au milieu des alarmes.

S'il n'y avoit pas de difficultés à vaincre, tous les hommes seroient maîtres; mais la générosité appauvrit, et la bravoure donne la mort.

L'homme ne peut rien obtenir au-delà de ses forces : tout animal chargé de la selle ne court pas comme la femelle rapide du chameau.

Certes, nous vivons dans un siècle où s'abstenir du crime est, pour la plupart des hommes, une action belle et glorieuse.

C'est dans le souvenir honorable que l'homme laisse après lui qu'il trouve sa seconde et immortelle vie. Il ne lui faut, dans ce monde, que ce qui est nécessaire à sa subsistance; tout le reste n'est qu'embarras et tourmens.

### H.

Abou-Chodjâa Fâtik mourut en Égypte, le soir du premier jour de la semaine 11 de Chowâl, l'an 350. Alors Abou't-thayyb composa sur cet événement l'élégie suivante, qu'il récita après son départ de Fosthât.

Le chagrin abat mon courage, et la fermeté d'ame le relève; mes larmes, tour à tour obéissantes et rebelles, cèdent au combat de ces deux affections contraires.

Le chagrin et la fermeté d'ame se disputent l'empire sur les pleurs qui remplissent mes yeux condamnés à l'insomnie; l'un les fait couler, et l'autre les repousse.

Le sommeil, depuis qu'Abou - Chodjâa a cessé d'être, a fui loin de mes paupières; la nuit, excédée de fatigue, suspend sa course, et les étoiles restent toujours à leur lever.

Je suis foible et tremblant lorsqu'il faut que je me sépare de mes amis; mais mon ame sent-elle les approches de la mort, alors je suis brave.

Le courroux de l'ennemi fortifie mon courage; mais les reproches que m'adresse un ami, m'inspirent de la crainte.

La vie n'est exempte de peines que pour l'insensé,

ou pour celui qui ne songe ni au passé ni à l'avenir.

Elle l'est aussi pour l'homme qui s'aveugle lui-même sur ses inévitables destinées, et qui, flattant son ame d'un espoir trompeur, s'abandonne à des desirs immodérés.

Où est-il celui qui a bâti les deux pyramides! qu'est devenue la nation qui l'a vu naître! quelle a été sa vie! quel a été le lieu de sa chute!

Les monumens survivent quelque temps à ceux qui les ont élevés; mais enfin la mort les frappe, et ils vont rejoindre leurs fondateurs.

Aucun degré d'élévation ne pouvoit satisfaire le cœur d'Abou-Chodjâa, et aucun lieu n'étoit assez vaste pour lui.

Nous pensions que les lieux qu'il habitoit étoient remplis d'or: il meurt, et ces lieux ne nous présentent qu'un vide affreux.

Des vertus sublimes, des épées, des lances, des coursiers vigoureux, voilà les trésors qu'il aimoit à accumuler.

Le commerce de la gloire et des vertus est trop ruineux pour que cet homme généreux et intrépide ait pu l'exercer plus long-temps.

Les hommes de ton siècle, ô Fâtik, étoient d'un rang trop vil, et ton mérite trop éminent, pour que tu vécusses au milieu d'eux.

Rafraîchis mes entrailles, si tu le peux, par quelque parole consolante; car, lorsque tu le veux, tu sais nuire et tu sais être utile. Jamais, avant ce funeste jour, tu n'as rien fait qui ait pu alarmer et blesser un ami.

Jamais aucun malheur n'est venu fondre sur toi, que je ne t'aie vu le repousser par la magnanimité de ton cœur,

Et par cette main, pour laquelle verser des dons et combattre sembloit être un devoir indispensable, une obligation étroite, lors même que c'étoit un pur effet de ta volonté.

O toi, qui chaque jour prenois un nouveau vêtement, comment as-tu pu te contenter d'un vêtement dont on ne sauroit se dépouiller!

Tu n'as cessé de te dépouiller de tes vêtemens en faveur de ceux qui les desiroient, qu'à l'heure où tu t'es couvert d'un vêtement que tu ne quitteras plus.

Tu n'as cessé de repousser toute attaque, qu'au moment où est venu fondre sur toi le coup qu'on ne peut détourner.

Il est donc arrivé le jour où tu as vu tes lances incapables de se diriger contre l'ennemi qui venoit t'assaillir, et tes épées dans l'impuissance de lui faire sentir leurs pointes aiguës.

Que ne puis-je, au prix des jours de mon père, racheter ce héros incomparable que la mort a ravi, quoique environné d'une armée nombreuse. Son armée pleure; mais les larmes sont les plus foibles de toutes les armes.

Si tu n'as pour armes que des pleurs, va, tu ne fais alors que troubler vainement tes entrailles et meurtrir tes joues.

La main qui t'a frappé, ô, Fâtik, ne met aucune différence entre l'épervier cendré et le corbeau marqué de noir et de blanc.

Qui commandera désormais les troupes et les courses nocturnes! qui présidera aux assemblées! Toutes ont perdu par ta mort un astre éclatant qui ne connoît plus de lever.

Qui as-tu choisi pour exercer l'hospitalité après toi! Tes hôtes ont tout perdu, et avec toi ils ne pouvoient manquer d'assistance.

Opprobre soit à ton visage, ô fortune, à ton visage qui se couvre de tout ce qu'il y a de honteux et d'infame.

Quoi! faut-il que la mort saisisse un homme tel qu'Abou-Chodjâa Fâtik, et qu'elle épargne le vil et méprisable eunuque qui lui porte envie!

Ne diroit-on pas que tous ceux qui entourent sa personne ont les mains liées! En vain le derrière de sa tête semble leur crier: Eh quoi! n'y a-t-il donc personne qui veuille me frapper!

O fortune, tu as laissé subsister l'imposteur le plus audacieux que tu aies jamais épargné, et tu as enlevé le plus vrai d'entre les êtres doués de la faculté de parler et d'entendre.

Tu as laissé sur la terre l'odeur la plus infecte et la plus repoussante, et tu as fait disparoître le plus suave des parfums.

Aujourd'hui, toute bête sauvage est sûre de la conservation de son sang, qui, auparavant, étoit, à chaque instant, près de s'échapper. Les nœuds dont les fouets sont armés et ses coursiers généreux se sont juré une éternelle paix. On diroit que ceux-ci ont recouvré la possession de leurs pieds de derrière et de devant, qui naguère sembloient fuir leur corps par la rapidité de la course.

Fâtik est mort! désormais, plus de choc tumultueux, plus de lance dont le fer inonde de sang le bois auquel il est fixé; plus d'épée qui étincelle dans les combats.

Fâtik a disparu, et tous ceux qui vivoient familièrement avec lui ont vu se rompre leur douce société: ils se sont dit un éternel adieu.

Il n'est plus, ce héros auprès de qui tout peuple ami trouvoit un refuge, ce héros dont le glaive redoutable trouvoit chez toute nation ennemie une pâture assurée.

Paroissoit-il au milieu des Persans, il devenoit leur monarque, un Kisra, devant qui les têtes soumises s'inclinoient avec respect.

Tomboit-il au milieu des Grecs, c'étoit un Caisar; au milieu des Arabes, c'étoit un Tobbâa.

De tous les cavaliers, Fâtik fut toujours le plus prompt à renverser le cheval de son adversaire; mais la mort a été plus rapide que lui.

Que désormais aucun cavalier ne manie la lance, aucun coursier ne se précipite dans les combats!

#### III.

Abou'tthayyb se trouvant à Koufah, un de ses amis vint lui présenter de la part de Fâtik une pomme d'ambre sur laquelle étoit gravé le nom de ce héros. A cette vue, Abou'tthayyb récita ces vers.

La douceur de Fâtik et un objet composé d'ambre qui porte l'empreinte de son nom, me rappellent le souvenir de ce héros.

Sans doute, je ne l'ai pas oublié; mais l'odeur suave que ce fruit exhale, renouvelle en moi le parfum de Fâtik.

Quel homme la mort m'a ravi! sa mère n'a point connu celui à qui elle a donné le jour;

Elle n'a point su qui elle pressoit contre son sein. Ah! si elle eût connu les hautes destinées de ce héros, elle eût été effrayée de le tenir entre ses bras.

Dans Misr il est des rois qui possedent autant de richesses que lui; mais ils n'ont point ses vertus sublimes.

Fâtik, dans son économie, étoit plus généreux qu'ils ne le sont dans leur munificence; et ses reproches étoient plus agréables à entendre que leurs louanges.

Sa mort est plus glorieuse que leur vie, et sa disparition de ce monde plus utile que leur existence.

La mort a été pour Fâtik ce qu'est le vin arrosant la vigne dont il est sorti. Et le breuvage que Fâtik a bu, étoit le breuvage qu'il avoit fait boire à tant d'autres, et qui remontoit à sa source.

L'ame, de Fâtik étoit trop à l'étroit sur la terre : pouvoit-elle habiter plus long-temps dans son corps!

### IV.

Almoténabby, après avoir quitté Bagdâd, récita, le mardi 7 de Chaabân 352, le poëme suivant, dans lequel il décrit son départ de Misr et déplore la mort de Fâtik.

JUSQUES à quand marcherons-nous durant la nuit obscure, de concert avec les étoiles! elles n'ont pas de pieds qui éprouvent la fatigue qu'endurent dans leur course l'homme et le chameau.

Elles n'ont point de paupières en proie à l'insomnie qui afflige l'homme éloigné de sa patrie, et privé de repos pendant la nuit.

Le soleil noircit notre visage; mais, hélas! il ne rend pas à nos cheveux blanchis leur noirceur primitive.

Tel est l'arrêt que le ciel a prononcé contre nous au même instant. Si nous avions pu porter notre cause devant un juge de la terre, sa décision sans doute eût été différente.

Nous avons soin que l'eau ne nous manque pas dans notre voyage: elle descend des nuages qui la contiennent, et nous la recueillons dans nos outres.

Je n'ai point pris les chameaux en haine; mais en les faisant servir à mon usage, j'ai voulu préserver mon cœur de la tristesse, et mon corps de la maladie.

Je leur ai fait quitter Misr en commandant à leurs pieds de derrière de chasser ceux de devant, et, rapides comme la flèche, ils ont abandonné *Djars* et Alalem.

Les autruches du désert, couvertes du harnois, rivalisent avec eux de vîtesse, et leurs rènes flottent de front avec celles de nos chameaux.

Je suis parti accompagné de jeunes hommes déterminés à exposer leur vie, et soumis à tous les événemens comme ceux qui tentent la fortune en jouant avec les flèches.

Toutes les fois qu'ils ôtoient leurs turbans, ils nous en faisoient voir d'autres que la nature avoit créés noirs, et qui ne couvroient encore que leurs têtes.

Leurs joues n'étoient revêtues que d'un léger duvet. Ils terrassoient les cavaliers qu'ils pouvoient atteindre, et se rendoient maîtres des chameaux qui se trouvoient sur leur passage.

Ils se sont procuré avec leurs lances plus qu'ils ne devoient en attendre, et cependant elles n'ont pu combler leurs vastes desirs.

Ils combattoient sans interruption, comme dans les temps d'ignorance; mais leur vie, protégée par leurs lances, s'écouloit en sûreté comme dans les mois sacrés.

Ils ont saisi leurs lances naguère muettes; et en les poussant avec vigueur contre les braves, ils leur ont appris à siffler comme les ailes rapides de l'oiseau.

Nos chameaux nous portent avec rapidité, leurs lèvres sont blanchissantes d'écume, et la corne de leurs pieds s'est verdie en foulant le rogl et le yanem.

Armés du fouet, nous les écartons des lieux où croît l'herbe, pour les diriger vers les pâturages de la générosité.

Mais où les trouver ces pâturages, depuis qu'Abou-Chodjâa Fâtik, ce chef glorieux des Arabes et des Persans, a cessé d'exister!

Il n'est point en Misr un autre Fâtik vers qui nous puissions nous rendre, et personne ne le remplace parmi les hommes.

Nul d'entre les vivans ne lui ressembloit en vertus, et voilà qu'aujourd'hui les morts réduits en poudre sont semblables à lui!

Je l'ai perdu! Je le cherchois dans mes courses lointaines; mais je n'ai rencontré par-tout que le néant,

Mes chameaux paroissoient rire de pitié, quand ils considéroient les hommes pour qui leurs pieds s'étoient ensanglantés.

Je les conduisois parmi des peuples stupides comme les idoles qu'ils servoient, mais en qui je ne voyois pas l'innocence de leurs idoles.

Enfin je suis revenu aux lieux que j'avois quittés; et alors mes plumes m'ont tenu ce langage: « La » gloire est réservée à l'épée, et non pas à la plume.

« Sers-toi de nous quand ton bras aura fait usage

» de l'épée, car nous ne sommes que les esclaves » de l'épée. »

Telles sont, ô mes plumes, les paroles que vous m'avez fait entendre. Vos conseils auroient pu me guérir; mais, hélas! si je ne les ai point compris, c'est que mon mal est le peu d'intelligence.

A celui qui prétend obtenir autrement qu'avec le glaive indien ce qui est nécessaire à ses besoins, demande s'il a trouvé jamais l'objet de ses desirs; il répondra: Non.

Les peuples chez qui nous nous sommes rendus, ont cru que c'étoit la misère qui nous avoit forcés de les visiter; et en effet, visiter les hommes, n'est-ce pas leur donner à penser que l'on a besoin d'eux!

L'injustice n'a cessé de diviser les hommes, quoiqu'ils soient tous nés de la femme.

Eh bien! nous ne les visiterons plus désormais qu'avec l'épée étincelante que nos mains, dès notre jeune âge, ont été instruites à manier;

Qu'avec l'épée dont le tranchant acéré décidera qui doit succomber ou de l'oppresseur ou de l'opprimé.

Nous avons su protéger contre eux la poignée de nos glaives; et toujours elle est demeurée sans tache dans nos mains, qui ne sont ni viles ni impuissantes.

Habitue tes regards à considérer les objets dont la vue est affligeante: ce que ton œil voit tandis qu'il est éveillé, disparoît aussi vîte que les songes rapides.

Ne te plains jamais devant les hommes, de peur que le récit de tes maux ne les réjouisse, ainsi que le blessé réjouit par ses gémissemens les corbeaux et les vautours.

Méfie-toi des hommes, et cache avec adresse les précautions que tu prends contre eux: crains de te laisser séduire par un sourire qui brille sur leurs lèvres.

La bonne foi a disparu: tu ne la rencontres plus dans les traités; et la sincérité ne se trouve plus ni dans les discours ni dans les sermens.

Gloire soit rendue au créateur de mon ame! Comment se fait-il que les dangers et les fatigues des voyages se changent pour moi en délices, tandis que d'autres n'y voient que l'excès des tourmens!

La fortune s'étonne que je supporte ainsi ses vicissitudes, et que mon corps s'endurcisse contre ses coups accablans.

Mes instans se perdent dans la société des hommes; et ma vie.... Ah! plût à Dieu qu'elle se fût écoulée dans l'une des générations passées!

Nos ancêtres, enfans du temps, sont venus dans sa jeunesse, et il les a réjouis; et nous, nous sommes venus dans sa décrépitude.

### V.

## Poëme composé en l'honneur d'Abou'lfawares Dillir, fils de Lechker-Wazz.

Au mois de dzou'lhiddjet de l'année 353, un Kharedjite de la tribu des Bénou-Kélâb apparut dans le Dhar-Alkoufah, et annonça à ses concitoyens qu'une partie des habitans de Koufah s'étoient soumis à lui et lui avoient juré fidélité. A l'instant, les Bénou-Kélâb déployèrent leurs étendards, et, commandés par le Kharedjite, ils se dirigèrent vers Koufah, afin de s'en emparer. A cette nouvelle, Abou'tthayyb Almoténabby partit de Cathawan, et ne tarda pas à être rencontré par un détachement de cavalerie. Abou'tthayyb l'attaqua aussitôt, et, après une heure de combat, il le mit en déroute; puis, continuant sa marche dans le Dhar-Alkoufah, il arriva par la voie Albéradjim au quartier du sulthan. Pendant tout le jour, les deux partis entretinrent des correspondances: le lendemain matin, les Bénou-Kélâb s'étant présentés de nouveau, un combat violent s'engagea vers la fin du jour. Le Kharedjite, n'ayant obtenu aucun succès, fut forcé de revenir sur ses pas. Bientôt la division s'établit parmi les Bénou-Kélâb au sujet du Kharedjite, et plusieurs rompirent leurs engagemens. Le Kharediite, néanmoins, reparut après quatre jours, et le combat recommença dans le Dhar-Alkoufah. Dans cette affaire, le sulthan dilémite et un grand nombre des siens furent blessés; mais le nombre des Bénou-Kélâb qui restèrent sur la place ou recurent des blessures, fut encore plus considérable. Un jeune page d'Abou'tthayyb eut son eheval percé sous lui d'un coup de lance; aussitôt Abou'lhasan Mohammed-ben-Omar le débarrassa et le fit monter sur un autre cheval. Un page d'Abou'lhasan blessa deux chevaux et donna la mort à un cavalier. Les Bénou-Kélâb se montrèrent encore le lendemain, et l'on en vint aux mains auprès de Dar-Aslam; un mur séparoit les combattans. Beaucoup de Bénou-Kélâb tombèrent percés de flèches; le reste prit la fuite et ne se présenta plus pour combattre. Lorsque la nouvelle de la révolte des Bénou-Kélâb fut arrivée à Bagdâd, Abou'lfawares Dillir ben-Lechker-Wazz, général persan, au service des sulthans du Deilem, partit accompagné d'une foule de guerriers, et arriva à Koufah après le départ des Bénou-Kélâb. A l'instant même, il fit porter à Abou'tthayyb Almoténabby

des vêtemens magnifiques, faits de la soie la plus précieuse. Touché de ces bienfaits, Abou'tthayyb se rendit dans le Meidân, où se trouvoit Dillir, monté sur un cheval roux, et qui étoit couvert de riches ornemens. Dillir s'approcha d'Abou'tthayyb, et celui-ci lui récita le poëme suivant:

COMME toi, chacun prétend être doué d'une intelligence saine; et quel est celui qui connoît sa folie!

Certes, plus que tout autre, tu es en droit de me censurer; mais tu mérites plus de reproches que celui à qui tu veux en adresser.

Tu me dis: Non, il n'y a pas d'amant semblable à toi. Je te réponds: Trouve un objet aussi charmant que celui que j'aime, et tu trouveras quelqu'un qui me ressemble.

Amant passionné, si je parle de belles qui captivent par leur blancheur, je désigne mes épées tranchantes; si je parle des charmes décevans dont le corps de ces belles est revêtu, je fais allusion au poli éblouissant de mes épées.

Par ces brunes séduisantes j'indique mes lances noirâtres; les victoires de celles-ci sont mes maîtresses, et leurs pointes aiguës m'en procurent la jouissance.

Périsse le cœur qui ne sait soupirer que pour des dents éclatantes et pour de beaux yeux noirs!

Eh quoi! si une jeune beauté éloigne son amant de sa présence, le prive-t-elle du bonheur! si elle le rappelle lorsqu'il se plaint de l'exil, lui accorde-t-elle la félicité!

Va, laisse-moi obtenir des honneurs auxquels personne n'est encore parvenu; la gloire difficile à acquérir est dans les difficultés, et la gloire vulgaire est dans les circonstances vulgaires.

Tu veux que la gloire soit achetée à vil prix! Peuton prendre le rayon de miel sans que l'abeille blesse de son aiguillon!

Lorsque les fiers coursiers se heurtoient les uns contre les autres, déjà, tout effrayée, tu m'annonçois la mort, et cependant tu ignorois quelle seroit l'issue du combat.

Non, je n'ai point été trompé, si, au risque de mes jours, j'ai acheté les faveurs de Dillir, fils de Lechker-Wazz.

Le choc des lances nous semble plein d'amertume; mais si nous nous rappelons la fortune propice qui accompagne l'émir, alors le choc des lances a pour nous mille douceurs.

Ah! si j'eusse pensé que des mouvemens séditieux dussent hâter l'arrivée de l'émir, ma joie se seroit accrue dans le désordre toujours croissant.

Puisse donc la terre des deux Iraks donner toujours naissance à des révoltes qui t'appellent pour dissiper par ta présence, ô Dillir, l'effroi et la misère qu'elles traînent après elles!

Lorsque nos lances ne pouvoient percer les cuirasses de l'ennemi, alors ton souvenir glorieux revenoit à notre esprit, et il renversoit l'ennemi plus sûrement que nos lances;

Et nous terrassions ses chevaux par le bruit de ton nom, plus meurtrier que nos flèches pénétrantes.

Tu n'es venu nous rejoindre qu'après le combat; mais d'avance ta renommée avoit dissipé tes ennemis.

Je n'ai point cessé, avant notre réunion, de desirer franchir avec mes coursiers les chemins qui me séparoient de toi.

Si tu ne fusses point venu te réunir à nous, nous nous serions rendus auprès de toi, animés de nobles sentimens, et plus contens de monter des coursiers rapides que de languir dans le repos.

Nous nous serions rendus auprès de toi avec des coursiers qui, chaque fois qu'ils rencontrent des bêtes fauves et des pâturages, refusent de goûter de ceux-ci avant d'avoir pourvu à nos repas en se précipitant sur celles-là.

Il est vrai, j'ai eu de commun avec toi le mérite de l'intention; mais toi, tu as eu un double mérite, l'intention de venir et ton arrivée.

Celui qui court demander avec instance des pluies abondantes, a bien plus de mérite que celui qui, sans course et sans fatigue, est arrosé de ces mêmes pluies dans sa demeure.

Je ne suis pas cependant du nombre de ceux dont le cœur prétend brûler d'amour, et qui, pour ne point visiter l'objet de leur tendresse, disent que des occupations pressantes les détournent de ce devoir.

Les enfans de Kélâb ont voulu s'emparer de l'autorité! Et à qui ont-ils donc laissé le soin de paître les brebis et les chameaux!

Mais Dieu, leur maître, a refusé de mettre le pou-

voir entre leurs mains, afin que les bêtes fauves n'errassent point en liberté, et que les lézards, misérable pâture de cette tribu, ne fussent point à l'abri de ses poursuites.

Dillir a dirigé contre les enfans de Kélâb des coursiers impétueux dont l'encolure hardie s'élève au-dessus des plus hauts palmiers;

Il a dirigé contre eux des coursiers qui battent la terre avec un pied si dur, qu'il peut se passer de sa chaussure de fer.

Alors se sont enfuis les enfans de Kélâb: ils ont voulu retrouver les biens qu'ils avoient laissés derrière eux, et ressaisir par la légéreté de leurs pieds les possessions qui naguère étoient entre leurs mains.

Ils ont appréhendé de perdre leurs richesses, et déjà ils étoient avilis par la défaite. Eh quoi! l'avilissement n'est-il pas pire que la perte des richesses!

Ils nous ont amené, sans en avoir formé le dessein, un héros magnanime, dont les actions devancent les paroles;

Un héros généreux qui répare les désastres que la guerre a enfantés, comme la charpie cicatrise les blessures que les lances ont faites.

Son épée et ses bienfaits ont guéri les maux de tous ceux qui lui ont adressé des plaintes: il a consolé de leurs pertes les mères dont les enfans ont péri dans les combats.

Il est tellement modeste, que si le soleil, épris de la beauté de ses traits, descendoit vers lui par un excès d'amour, il se retireroit à l'ombre, pour éviter sa présence.

Dillir est un guerrier intrépide: on diroit que la guerre l'aime éperdûment; lorsqu'il lui fait la cour, elle le rachète en lui livrant et chevaux et cavaliers.

Jamais il n'approcha le vin de ses lèvres; il semble qu'il soit las d'en boire. Ses mains ne cessent de répandre des bienfaits; c'est une soif qu'il ne peut éteindre.

L'autorité dont est revêtu Dillir, et le rang glorieux auquel il est élevé, prouvent l'unité de Dieu et son éternelle justice.

Tant que Dillir agitera son épée, le lion ni ses lionceaux n'auront point de dents pour déchirer leur proie.

Tant que Dillir ouvrira la main pour verser des bienfaits, personne ne pourra prétendre à la gloire de faire des actions généreuses.

Dillir est doué de vertus éminentes: jamais on ne verra une pureté parfaite dans ceux qui, à son exemple, n'auront point purifié leurs mains de l'avarice.

Ah! puisse le Miséricordieux ne jamais retrancher cette souche qu'il a fait naître! Oui, l'homme vertueux est sorti d'une souche vertueuse.

# EXTRAITS DU DIWAN

#### DU CHEÏKH

## OMAR BEN-FAREDH.

## VI.

EST-CE la lueur rapide d'un éclair qui a brillé dans' la plaine sablonneuse! ou, sur les hauteurs de Nadjd, aperçois-je la clarté du jour!

Ou bien seroit-ce Leila, fille de la tribu d'Amer, qui, découvrant, pendant la nuit, son visage resplendissant, a changé les ombres du soir en un matin radieux!

O toi qui es monté sur une vigoureuse châmelle, puisses-tu être préservé du trépas! Si, après avoir franchi des chemins scabreux, ou des torrens qui roulent de nombreux cailloux.

Tu arrives à la vallée de Naamân, où croît l'arâk, dirige-toi alors vers une vallée spacieuse qui se trouve dans cette contrée.

Monte ensuite à la droite des deux montagnes, à l'orient de Naamân, et rends-toi dans Arîna, qui exhale des parfums.

Et lorsque tu seras parvenu à des sentiers tortueux et remplis de sable, alors redemande un cœur qui, près du torrent impétueux, a trouvé le trépas; Et salue de ma part les habitans chéris de ce lieu, et dis-leur: Quand j'ai quitté votre ami, il soupiroit ardemment après votre présence.

O habitans de Nadjd, n'aurez-vous point pitié d'un malheureux que l'amour a rendu captif, et qui ne veut point se dégager de ses fers!

Oh! que n'avez-vous envoyé à votre ami un tendre salut, à l'heure du soir, dans les tournoiemens des vents embaumés!

Un salut capable de rendre la vie à celui qui croyoit que votre éloignement n'étoit qu'un jeu de courte durée!

Toi qui, ignorant ce que l'amant peut entreprendre, blâmes sans cesse sa conduite, puisses-tu échouer dans tous tes projets!

Tu t'es fatigué à donner des conseils à un amant qui ne veut goûter ni bonheur ni satisfaction.

Arrête, malheureux!.... Va, fuis celui dont les entrailles sont cruellement déchirées par de beaux yeux.

Avant que tu donnasses des conseils à un homme que l'amour égare, tu étois son ami; mais, dis-moi, as-tu jamais vu qu'un amant se plût à vivre avec ceux qui le conseillent!

Si tu as voulu réformer ma conduite, moi je n'ai point voulu, dans ce qui regarde l'amour, réformer les penchans violens de mon cœur.

Eh! que veulent donc les censeurs avec les reproches qu'ils adressent à celui qui, abjurant toute retenue, a trouvé dans cette conduite son repos et sa liberté!

Objets de ma tendresse, l'infortuné qui brûle du desir de se trouver au milieu de vous, lui seroit-il permis de concevoir une espérance qui fît naître dans son cœur un calme délicieux!

Depuis que vous êtes cachés à mes regards, j'ai poussé des gémissemens qui ont répandu la tristesse et le deuil dans les contrées de Misr.

Lorsque je songe à vous (étrange effet d'un souvenir plein de charmes!) je chancelle comme si j'étois enivré d'un vin délectable;

Et lorsque j'ai été invité à oublier les engagemens que j'ai contractés avec vous, mes entrailles sont demeurées sourdes à de telles propositions.

Bénis soient les instans qui se sont écoulés avec des amis dont la douce présence faisoit la joie de toutes mes nuits!

Le lieu où ils avoient établi seur demeure, devenoit ma patrie. Je me plaisois au milieu de ceux qui reposent sous des tamarins: chez eux, l'approche de toutes ses eaux m'étoit permise.

Leur aimable société faisoit toute mon ambition, et le doux ombrage de leurs palmiers toute ma joie; et sur le sable des deux vallées j'aimois à me délasser.

Hélas! qu'est devenu ce temps si délicieux? où sontils ces jours où, exempt de fatigue, je goûtois tant de douceurs et de repos? Je le jure par la Mecque, par la station d'Ibrahim, et par ceux qui, observateurs fidèles des rites sacrés, viennent visiter avec respect la maison vénérable;

Jamais le souffle du zéphir n'a fait incliner l'absinthe des collines, sans qu'il ne m'ait apporté de chez vous, ô mes amis, des odeurs suaves et vivifiantes.

#### VII.

RALENTIS ta marche et compâtis à mon sort, ô chamelier! Songe que tu emportes mon cœur avec toi.

Ne vois-tu pas comme les chameaux gourmandés, remplis d'ardeur, tourmentés par la faim et la soif, soupirent après les délicieux pâturages!

La fatigue des déserts a transformé leur corps en un squelette qui n'est revêtu que d'une peau desséchée.

Leurs pieds dépouillés et meurtris sont devenus si sensibles à la douleur, que le sable sur lequel ils marchent paroît être changé en charbons ardens.

Leur extrême lassitude a diminué leur embonpoint, et l'anneau attaché à leurs narines ne soutient plus la bride flottante. Laisse-les paître librement le thémâm qui croît dans les terres basses.

Leur bouillant courage les a exténués; si tu manques d'eau pour calmer leur soif, eh bien! conduis-les promptement dans des lieux creux où ils. trouvent de quoi se désaltérer. Marche devant eux pour mieux les guider, mais ne les fatigue point trop; tu sais qu'ils se rendent vers la plus sainte des vallées.

Que Dieu prolonge ta vie! Si tu passes, au matin, par la vallée de Yanboua, par Addahna et par Bedr;

Si tu traverses les déserts d'Annaka et d'Audân-Waddân, pour te rendre à Râbig, dont les eaux rares calment un peu la soif du voyageur;

Si tu franchis les plaines sèches et arides, dans le dessein de visiter les tentes de Codaïd, séjour de mortels vertueux;

Si tu t'approches de Kholaïs, d'Ousfân et de Marr-Azzharân, qui est le rendez-vous des habitans du désert;

Si tu t'avances ensuite vers Aldjamoum, Alcasr, Addakna, lieux où descendent les voyageurs qui ont besoin d'eau;

Si tu arrives à Attan'im, à Azzâhir, qui produit des fleurs, et te diriges vers le sommet des montagnes;

Si, après avoir traversé Alhadjoun, tu poursuis ta course, desirant visiter le séjour des saints les plus austères:

Si enfin tu arrives à Alkhiâm, n'oublie pas alors de saluer souvent, de ma part, les Arabes chéris de cette contrée.

Captive-les par des discours pleins de douceur, et conte-leur une partie des peines que j'endure, et qui ne doivent jamais finir.

O mes amis! quand est-ce que votre approche de

l'asile inviolable que j'habite, me rendra le sommeil qui m'a fui!

Qu'elle est amère la séparation, ô mes amis de la tribu! et qu'elle est douce la réunion après une longue absence!

Comment pourroit-il trouver des charmes à la vie, l'infortuné abîmé par l'excès de la souffrance, et qui cache dans ses entrailles des flammes qui le consument!

Sa vie et sa patience s'évanouissent, mais son amour et sa douleur augmentent sans cesse.

Hélas! son corps se trouve en Égypte, ses doux amis sont en Syrie, et son cœur est dans Adjiâd.

Oh! s'il m'est jamais permis de faire une nouvelle station sur les pierres chéries d'Arafat, de quelles joies ne serai-je pas enivré, après une aussi longue absence!

Puisse-t-elle ne jamais périr, la mémoire du jour où nous nous réunîmes dans Almosalla, lieu sacré où nous fûmes invités à entrer dans la voie de la vérité!

Alors nos chameaux, chargés du palanquin, traversoient, au lever de l'aurore, les deux montagnes, et s'avançoient d'un pas rapide vers les défilés;

Alors des pluies abondantes et fécondes rafraîchissoient et nous tous rassemblés dans Mozdalafat, et les nuits délicieuses passées dans Alkhaïf.

Que d'autres ambitionnent des richesses et des dignités; pour moi, je ne soupire qu'après la vallée de Mina: elle seule fait l'objet de tous mes desirs. O habitans du Hedjaz, ô vous que j'aime si tendrement! si la fortune, soumise aux décrets divins, a voulu que je demeurasse séparé de vous,

Eh bien! apprenez donc que mon antique passion pour vous subsiste encore aujourd'hui, et que les doux sentimens que vous m'inspirâtes autrefois, m'animent encore en ce moment.

Vous habitez dans le fond de mon cœur; mais, hélas! vous êtes bien loin de mes yeux.

O toi, mon assidu compagnon pendant la nuit, si tu veux m'être secourable, console mon cœur en m'entretenant de la Mecque.

Oui, le voisinage de la Mecque est ma patrie; sa terre est mon parfum; et c'est sur les bords du torrent que je trouve mes provisions de voyage.

Là sont les objets de ma tendresse; là je m'élevois à la perfection. J'étois toujours prosterné devant la station d'Ibrahim, et les faveurs du ciel descendoient sur moi.

Mais les destinées cruelles m'ont éloigné de la Mecque; elles ont arrêté le cours des célestes bienfaits; et mes comunications avec Dieu sont interrompues.

Ah! si la fortune m'accorde de retourner à la Mecque, peut-être reverrai-je ces jours qui furent pour moi des fêtes ravissantes.

J'en jure et par le mur Alhathim, et par les angles du temple, et par les voiles sacrés, et par les monts Safa et Merwa, entre lesquels courent les fervens adorateurs; Et par l'ombre d'Aldjénâb, et par la pierre d'Ismail, et par la gouttière sainte, et par le lieu où sont exaucées les prières des pélerins:

Non, je n'ai jamais respiré l'odeur suave du bachâm, qu'au même instant elle n'ait apporté à mon cœur un salut de la part de Soâd, ma bien-aimée.

## VIII.

SUR le champ de bataille où les yeux et les cœurs se livrent de cruels combats, je péris, sans avoir commis la faute la plus légère.

A peine l'éclat de cette beauté merveilleuse eut-il frappé mes regards, avant même d'éprouver de l'amour, je me suis écrié: C'en est fait de moi!

Dieu soit loué! mes paupières sont condamnées à l'insomnie à cause de la passion que tu m'as inspirée; et mon cœur est resté en proie aux tourmens.

Mes côtes se sont desséchées par la violence de mes desirs: il s'en est peu fallu que le feu qui les consumoit, ne les redressât, de courbées qu'elles sont par leur nature.

Mes larmes ont coulé avec une telle abondance, que, sans les soupirs brûlans qui s'exhaloient de ma poitrine, elles m'auroient englouti dans leur cours.

Oh! que les douleurs qui m'anéantissent et me rendent comme une ombre invisible, me sont agréables! qu'elles prouvent bien l'excès de mon amour!

Triste et abattu au lever de l'aurore comme au cou-

cher du soleil, je n'ai point dit, vaincu par la souffrance: Chagrins, dissipez-vous.

Je me sens ému d'une douce pitié pour tout cœur agité d'une passion tendre, pour toute bouche qui tient le langage de l'amour;

Pour toute oreille fermée aux reproches du censeur importun, pour toute paupière que le plus léger sommeil ne vient jamais appesantir.

Loin de moi ce froid amour qui laisse les yeux secs et vides de pleurs, cette passion qui n'allume point des transports violens!

Inflige-moi la peine que tu voudras, excepté l'exil: amant toujours fidèle, toujours soumis, je volerai au devant de tous tes desirs.

Prends le dernier souffle de vie que tu m'as laissé: l'amour n'est pas parfait, tant qu'il épargne un reste d'existence.

Ah! qui me fera périr victime de l'amour que je ressens pour une tendre gazelle formée de la pure essence des esprits célestes!

Expirer d'amour pour cette belle, c'est s'assurer parmi les véritables amans le rang le plus glorieux.

Couverte du voile de sa chevelure, si elle s'avance à travers les ombres d'une nuit semblable aux boucles noires de ses cheveux, l'éclatante blancheur de son front la dirige et lui tient lieu des feux du firmament.

Si je me perds dans la nuit de sa chevelure ondoyante, l'aurore de son front resplendissant dirige mes pas égarés. Quand ma bien-aimée soupire, Oui, dit le musc, c'est du souffle embaumé de cette belle que je compose mes plus doux parfums.

Les années qu'elle passe en ma présence, s'écoulent avec la rapidité d'un jour; et le jour où elle reste dérobée à mes regards, passe lentement comme des années.

Si ma bien-aimée s'éloigne, ô mon sang, abandonne le cœur que tu animes; si elle revient, ô mes yeux, exprimez l'alégresse.

Et toi, censeur impitoyable, qui me reproches amèrement la passion que je ressens pour cette tendre gazelle, va, laisse-moi en repos, et garde tes lâches conseils.

La critique est vile, et elle n'a jamais attiré de louanges à celui qui l'exerce. Eh! un amant doit-il devenir l'objet d'une satire amère!

O toi dont le cœur est calme, ne porte pas tes regards sur celle qui fait mon bonheur. Estime-toi heureux de posséder ton cœur, et crains le trouble où jettent des yeux noirs.

O mon ami! écoute-moi; c'est la compassion qui dicte mes conseils: garde-toi d'approcher de la tribu de ma bien-aimée.

Pour elle, j'ai abjuré toute retenue; pour elle, j'ai renoncé au mérite des bonnes œuvres, et j'ai négligé d'accomplir le saint pélerinage de la Mecque.

L'amour dont je brûle est aussi pur que le visage éclatant de blancheur des élus, et les reproches de mes censeurs me paroissent noirs comme la face des réprouvés.

Dieu soit béni! qu'elles ont de charmes les qualités dont elle est ornée! à combien de cœurs ses attraits ont donné ou la vie ou la mort!

Si quelquefois, au milieu des reproches que mon censeur m'adresse, le doux nom de mon amie s'échappe de sa bouche, alors mes oreilles ravies s'ouvrent avec avidité pour l'entendre, quoiqu'elles restent sourdes à ses conseils.

L'éclair me fait pitié, quand on le compare au doux sourire de ma bien-aimée: les dents éblouissantes de cette belle le couvrent de honte.

Souvent, lorsqu'elle est loin de moi, mes sens abusés la retrouvent dans tout ce qu'a de la grâce et du charme;

Dans les sons harmonieux de la lyre et de la ffûte, lorsque ces deux instrumens marient leurs accords;

Dans ces riantes vallées, où viennent, à la fraîcheur délicieuse du soir et au lever de l'aurore, paître de timides gazelles;

Dans les prairies où tombe la tendre rosée sur des tapis de verdure émaillés de fleurs;

Dans les lieux où le zéphyr traîne les plis de sa robe embaumée, quand, au léger crépuscule du matin, il m'apporte les plus suaves odeurs.

Je la vois encore lorsque ma bouche presse avidement les lèvres parfumées de la coupe, pour savourer une liqueur vermeille dans des lieux consacrés au plaisir. Elle seule me suffit; auprès d'elle je retrouve ma patrie; et mon esprit, par-tout où nous sommes réunis, ne connoît ni peine ni agitation.

La tente où repose ma bien-aimée est la mienne; sa présence dans des plaines incultes et sauvages les rend pour moi un séjour délicieux.

Heureuse la caravane que tu accompagnes dans ses marches nocturnes! de ton visage jaillissent les traits lumineux d'une aurore qui dirige ses pas.

Qu'ils agissent suivant leurs desirs, ces fortunés voyageurs! possédant au milieu d'eux une beauté ravissante comme la pleine lune, ils sont à l'abri de tout danger.

Je t'en conjure, et par mon indocilité aux reproches de mes censeurs, et par cette flamme dévorante que l'amour entretient dans mes entrailles,

Daigne considérer un cœur qui est déchiré par les souffrances que lui causent tes attraits, des yeux qui sont noyés dans des torrens de larmes.

Prends pitié d'un infortuné qui tantôt sent lui échapper tout espoir, tantôt se berce de douces illusions.

Calme l'ardeur de mes desirs par une réponse qui ranime mes espérances; délivre ma poitrine du poids qui l'oppresse.

Bénie soit cette faveur que tu m'as accordée, lorsqu'une voix consolante m'annonça que le repos alloit enfin succéder à mon cruel désespoir!

Nouvelle agréable à ton cœur! m'a-t-elle dit; paie-la

du renoncement à tout ce que tu possèdes: malgré toutes tes imperfections, il a été parlé de toi devant l'objet de ton amour.

#### IX.

Porte à la ronde la mémoire de celle que j'aime, ne fût-ce que pour condamner mon amour: car les entretiens qui ont pour objet ma bien-aimée, sont le vin dont je m'enivre.

Qu'ainsi je puisse voir, malgré son absence, celle que j'aime avec transport, dans l'image qui m'en est présentée par tes reproches, et non dans ces apparitions fugitives qui ont lieu pendant le sommeil!

Oui, toute mention de ma bien-aimée est douce à mon cœur, dussent mes censeurs l'accompagner de paroles injurieuses.

Il me semble que celui qui blâme ma conduite, m'annonce le moment fortuné de l'union, quoique je n'aie jamais espéré de ma tendre amie une réponse à mes salutations.

Je dévoue mon ame à cette beauté, pour l'amour de qui tout mon être-s'est consumé à un tel point, que la mort s'est approchée de moi avant le terme fixé à mes jours.

C'est à cause de cette beauté que ma honte divulguée s'est changée pour moi en un doux parfum, et que l'humiliation et l'opprobre où m'a fait descendre mon amour, m'ont semblé remplis de délices après l'état glorieux où je me suis trouvé. C'est à cause de cette beauté, que m'ont charmé, après m'être livré à de pieux exercices, et mes désordres, et le renoncement à toute pudeur, et mes actions criminelles.

Si je vaque à la prière, mes lèvres, tandis que je parcours le livre sacré, murmurent ses louanges; et je tressaille de joie, quand, monté dans la chaire, je l'aperçois devant moi.

Si je revêts l'habit de pélerin, son nom est sans cesse dans ma bouche. Éviter sa présence me paroît un crime comparable à celui de rompre le jeûne.

Mes larmes ont dévoilé ma triste situation: elles ont coulé en abondance au souvenir des événemens passés. Mes sanglots ont fait connoître toute l'étendue de mon amour.

Je pars le soir avec un cœur ivre d'amour, et je reviens le matin avec un œil que la douleur a noyé de larmes.

Dans quel état se trouvent donc et mon cœur et mes yeux! celui-là est tourmenté par les attraits de ma bien-aimée, et ceux-ci sont toujours avides de contempler sa taille élégante.

Ni le sommeil, ni cette beauté brillante comme l'aurore, ne me visitent plus : je ne rencontre que l'insomnie, et mes desirs ne font que s'accroître.

Les liens qui m'attachent à ma bien-aimée sont indissolubles, et les sermens que je lui ai faits, inviolables. La douleur que j'éprouvois, je l'éprouve encore; et l'amour qui me possédoit, me possède toujours. Mon corps, à cause de son excessive maigreur, met au jour mes secrètes pensées, et mes pensées ellesmêmes ont plus de consistance que mes os; tant ceux-ci sont broyés par le mal!

Je suis accablé par la violence de l'amour: mes entrailles sont déchirées, et mes paupières abîmées par les larmes de sang dont elles sont incessamment remplies.

L'amour m'a terrassé; et mon corps, par son extrême délicatesse, a rivalisé de légèreté avec l'air subtil du matin: ainsi donc le souffle du zéphyr a visité ma bien-aimée.

Ce n'est point la maladie, c'est l'amour qui m'a ainsi atténué. Demandez-moi donc au zéphyr; c'est dans lui que mon séjour est établi.

La maigreur m'a tellement anéanti, qu'elle n'a plus trouvé de prise sur moi, que j'ai disparu à la guérison de mes maux, et que ma soif brûlante n'a pu se calmer.

Je n'ai point appris qu'aucun être ait connu ma demeure, si ce n'est l'amour, et le soin avec lequel je cache mes secrets et j'observe mes engagemens.

L'amour n'a laissé de moi qu'ennuis, chagrins, tourmens et souffrances excessives,

Je n'ai conservé de mon sommeil, de ma patience, de mes consolations, rien autre chose que les noms. Qu'il sauve son ame du danger, celui qui est libre de l'amour que je ressens: mais toi, ô mon ame, pars, en te soumettant aux décisions de l'amour.

Mon censeur, appliqué sans relâche à me persé-

cuter, m'a dit: Oublie l'objet de ta tendresse. Je lui ai répondu: Cesse plutôt de m'accabler de tes reproches.

Eh! qui seroit digne de me diriger dans mon amour, si j'avois desiré écouter des consolations! n'est-ce pas sur moi, au contraire, que doivent se régler, dans leur amour, tous ceux qui tiennent le premier rang en amour!

Il n'est point de partie de mon corps qui ne soit attirée vers elle, et possédée d'un amour qui me traîne sur ses pas comme par la bride.

Ma bien-aimée s'est balancée en sens divers, et alors nous avons pensé que chaque partie de son corps qu'elle faisoit mouvoir, devenoit une taille déliée, semblable au rameau des sables du désert, et que surmontoit un visage éclatant comme la lune dans son plein.

Chacun de mes membres renferme des entrailles qui, lorsque ma bien-aimée a tendu son arc, offrent une place à chacun de ses traits.

Si elle eut examiné mon corps, elle auroit vu un cœur dans chaque partie de mon être, et dans chaque cœur un tourment amoureux.

Une année passée auprès d'elle me semble rapide comme un clin-d'œil, et une heure d'absence s'écoule lentement comme une année.

Un soir que nous nous rencontrâmes au milieu du chemin qui conduit droit à sa demeure et à ma tente:

Nous voyant à quelque distance de la tribu, dans

un lieu où il n'y avoit ni surveillant ni délateur qui pût nous nuire par ses calomnies,

Je posai mon visage contre terre, pour qu'il servît de marchepied à ma bien-aimée. Elle me dit alors: Réjouis-toi, tu peux maintenant appliquer tes lèvres sur mon voile.

Mais mon ame ne voulut point y consentir; car elle attendoit de la noblesse de mes sentimens la conservation de son propre honnéur.

Et nous passames la nuit comme je l'avois desiré: je croyois posséder tous les royaumes de la terre, et il me sembloit que le temps m'obéissoit en esclave.

## X.

## LA KHAMRIADE, OU L'ÉLOGE DU VIN.

## Poëme mystique.

Nous avons bu au souvenir de notre bien-aimée un vin délicieux dont nous fûmes enivrés avant la création de la vigne.

Une coupe brillante comme l'astre de la nuit contient ce vin, qui, soleil étincelant, est porté à la ronde par un jeune échanson beau comme un croissant. Oh! combien d'étoiles resplendissantes s'offrent à nos regards, quand il est mélangé avec de l'eau!

Sans le doux parfum que cette liqueur exhale, nous n'aurions point été attirés vers les lieux où elle se trouve; et si elle n'eût pas brillé d'un vif éclat, jamais notre imagination n'auroit pu la concevoir.

Le siècle n'a laissé paroître au dehors qu'une goutte légère de cette liqueur. On diroit qu'inactive et sans effet, elle reste ensevelie et comme scellée au fond des cœurs.

S'il en est parlé dans la tribu, à son nom seul le peuple devient ivre au même instant, et il n'est point déshonoré, et il n'a point commis l'iniquité.

Du fond des vases qui la renferment, peu à peu cette liqueur s'est échappée, et il n'en est resté absolument que le nom.

Qu'elle se présente à l'esprit d'un malade, la joie pénètre aussitôt dans son cœur, et le chagrin s'évanouit.

Si les convives voyoient le cachet apposé sur les vases qui la contiennent, la vue de ce cachet seroit capable de les faire tomber dans l'ivresse.

Que l'on arrose de cette liqueur la terre sous laquelle repose l'homme qui n'est plus, aussitôt il revient à la vie, et il se lève droit sur ses pieds.

Si l'on portoit un homme que la mort est près de saisir, à l'ombre du mur servant d'enceinte à la plante qui produit cette liqueur, nul doute que son mal ne l'abandonnât au même instant.

Si l'on approchoit un boiteux du lieu ou elle se vend, il marcheroit incontinent; et le muet, au seul récit de son goût délicieux, retrouve la parole.

Que dans l'Orient elle exhale son odeur embaumée, et qu'il se trouve dans l'Occident un être privé de l'odorat, alors celui-ci recouvre la faculté de sentir. Qu'une goutte de cette liqueur colore la main de celui qui tient la coupe, non, il ne s'égarera pas au milieu des ténèbres: il est guidé par un astre éclatant.

La présente-t-on en secret à un aveugle né, la vue lui est aussitôt rendue. La fait-on passer d'un vase dans un autre pour la clarifier, le sourd, à ce doux murmure, retrouve l'ouïe.

Si, parmi des voyageurs qui se dirigent, montés sur leurs chameaux, vers le sol qui lui donne naissance, il se trouve quelqu'un de mordu par un scorpion, eh bien! le venin de cet animal ne sauroit lui nuire.

Si l'enchanteur traçoit les lettres qui forment le nom de cette liqueur sur le front d'un homme frappé de démence, oui, ces caractères le guériroient.

Si son nom glorieux étoit écrit sur le drapeau de l'armée, cette marque sacrée enivreroit tous ceux qui se sont rangés sous ce drapeau.

Elle rend plus douces et plus aimables les mœurs des convives; et par elle est guidé dans la voie de la raison celui à qui la raison n'est point donnée en partage.

Il devient généreux, celui de qui la main ignoroit la générosité: il devient doux, au moment où sa colère s'allume, celui qui n'étoit point doué de douceur.

Si le plus stupide d'entre les hommes pouvoit appliquer un baiser sur la partie scellée du vase où cette liqueur est contenue, ce baiser, sans doute, lui communiqueroit la connoissance intime de ses plus sublimes perfections.

Décris-nous, me dit-on, cette liqueur, toi qui connois si bien ses attributs merveilleux. Oui, je vais la décrire, parce que ses qualités me sont dévoilées.

C'est ce qu'il y a de plus pur, et cependant ce n'est point de l'eau; ce qu'il y a de plus léger, et pourtant l'air ne la compose point. C'est une lumière que le feu n'engendre pas; c'est une ame qui n'habite point de corps.

Sa mémoire a précédé anciennement tous les êtres créés, alors qu'il n'existoit aucune forme visible, aucun corps apparent.

Par elle se sont établies toutes choses: ensuite, par une sagesse qui lui est particulière, elle s'est dérobée aux regards de ceux qui n'ont pu la comprendre.

A sa vue; mon ame égarée est tombée en extase; et toutes deux se sont confondues tellement l'une dans l'autre, que l'on ne pourroit pas discerner si une substance a pénétré une autre substance.

Ce vin, considéré seul, représente mon ame que je tiens d'Adam; la vigne, elle seule considérée, signifie mon corps, qui, comme elle, a la terre pour mère.

La pureté des vases, je veux dire des corps, provient de la pureté des pensées qui s'étendent et se perfectionnent par cette ineffable liqueur.

On a voulu établir une différence entre ces choses, mais le tout est demeuré un et indivisible. Or, nos ames sont le vin, et nos corps la vigne.

Avant cette liqueur il n'est rien, et après elle il n'est rien encore. Le temps où a vécu le père commun des hommes n'est venu qu'après elle, et elle a toujours existé par elle-même.

Avant les siècles les plus reculés, elle étoit; et l'origine des siècles n'a été que le sceau de son existence.

Telles sont les infinies perfections de cette liqueur, qui engagent à la décrire tous ceux qui sont épris de ses attraits. Que la prose ou les vers célèbrent ses louanges, n'importe: les louanges ont un mérite égal.

Celui qui en entend parler pour la première fois, tressaille d'alégresse, comme l'amant passionné au seul nom de sa bien-aimée.

Plusieurs m'ont dit: Tu as bu l'iniquité. Non, aije repris, le vin que j'ai bu est un vin que je n'aurois pu refuser sans crime.

Qu'elle soit salutaire cette liqueur aux pieux anachorètes! Combien de fois ils en ont été enivrés! et pourtant ils n'en ont point bu; ils n'ont fait que la desirer!

Mon esprit en a été troublé dès mon plus jeune âge, et cette douce ivresse m'accompagnera sans cesse, après même que mes os seront réduits en poudre.

Savoure-la dans toute sa pureté; mais si tu veux la mélanger, songe bien alors que te détourner de l'haleine de ta bien-aimée, ce seroit commettre un crime.

Cours la demander aux lieux où elle se distribue; qu'on vienne te l'offrir dans toute sa splendeur, parmi des chants mélodieux. Qu'il est grand l'avantage de savourer cette liqueur au doux bruit des concerts!

Jamais cette liqueur et les soucis n'habitèrent en-

semble, et jamais le chagrin ne résida au milieu des concerts.

Si tu étois enivré de cette liqueur, ne fût-ce qu'un instant, tu verrois la fortune soumise à tes ordres, et la puissance te seroit donnée sur toutes choses.

Il n'a point existé ici-bas l'homme qui a passé ses jours sans jamais la goûter; et celui qui est mort sans en être enivré, jamais la raison n'a été son partage.

Qu'il pleure donc sur lui-même l'infortuné qui, n'ayant point pris sa part de cette merveilleuse liqueur, a traîné une vie inutile et déshonorée!

#### SALAH EDDIN KHALIL BEN IBEK

## ASSAFADY

## A COMPOSÉ CES VERS:

### XI.

O mes chers compagnons! depuis votre départ, mon cœur est en proie aux tourmens. Ah! s'il succomboit sous le poids de la douleur, il ne s'acquitteroit pas encore d'une portion de tout ce qu'il vous doit.

Vous êtes partis, et mon cœur est resté enchaîné comme un captif à votre palanquin. Eh! comment pourroit-il retourner à sa demeure, l'infortuné à qui votre cruauté a ravi toutes ses forces!

Pourroit-il, loin de vous, couler des jours sereins et libres de soucis, tandis que son cœur brûle d'amour; et que tous ses sens sont bouleversés!

En vous éloignant de moi, vous avez allumé dans mon cœur le feu dévorant de l'amour : tout mon corps se fond de douleur, et mes larmes coulent en abondance.

Les colombes des sables du désert ont, par leur chant plaintif, compati à ma peine. Ah! il ne faudroit pas s'étonner si elles déploroient mon trépas.

Du milieu du feuillage elles me récitent d'un ton mélodieux leurs aventures amoureuses; et, sensibles à leurs doux concerts, les branches s'agitent mollement.

Il semble que les nuages, touchés de mes maux, se soient changés en prunelles humides qui versent des larmes abondantes.

O mon fidèle compagnon! je t'en conjure au nom de Dieu, rends-moi la vie en m'entretenant de mes amis absens; ne te lasse point de m'en parler: peut-être alors que tes discours calmeront un peu mon amour et mes souffrances.

Et toi, messager rapide, décris-leur mes longues veilles; dis-leur que mes yeux attendent avec impatience la visite de leur image chérie.

Supplie-les de faire présent à mes yeux d'un peu de sommeil. Puissent-ils me rendre une légère partie d'un repos qu'ils m'ont enlevé tout entier!

Tiens-leur des discours tendres et insinuans, et ne les fatigue pas par des demandes multipliées; essaie de les toucher en leur peignant les douleurs que l'amour et la séparation font endurer.

Laisse échapper mon nom comme par hasard. S'ils te demandent, Le connois-tu! alors réclame leur indulgence en ma faveur; mais jure que tu ne me connois pas, si tu les vois se mettre en courroux.

Rappelle-leur ces nuits que je passois au milieu d'eux, ces nuits délicieuses où eux seuls me tenoient lieu des sept astres voyageurs qui parcourent la voûte céleste.

Ils sont l'objet de mes desirs, de mes espérances; je ne vis que pour eux, je ne demande et ne recherche qu'eux.

Q'ils m'accablent de leurs dédains, ou me donnent des marques de leur affection; qu'ils s'éloignent ou se rapprochent de moi, n'importe! mon cœur leur reste attaché, et il ne soupire que pour eux.

Ils sont mon refuge, lorsque je suis menacé de quelque infortune; mon port assuré, quand le sort ennemi me fait éprouver ses rigueurs.

Ils sont l'ame qui anime mon corps; c'est d'eux que, pour son malheur, il reçoit une vie qui s'écoule dans l'amertume.

Ils sont la lumière de mes yeux, quoique mes jours soient couverts de deuil à cause de leur absence, et qu'ils soient flétris par la douleur.

Mes amis sont-ils présens, les pleurs qui alors inondent mes paupières, forment un nuage épais qui me dérobe leur visage. Hélas! quoique présens, ils sont éloignés pour moi.

Si mes amis sont absens, et que leur image enchanteresse vienne, de leur part, dans le silence de la nuit, voltiger autour de moi, ah! la cruelle insomnie m'empêche de jouir d'une visite si chère.

Et quand je pourrois suspendre le cours de mes larmes, je ne verrois pas encore les doux objets de mon amour : le respect et la bienséance me défendroient de porter sur eux mes regards.

Mes yeux n'ont donc pu jouir de leur aspect chéri! ils se sont remplis de tant de larmes, que les nuages étoient honteux de les voir couler en aussi grande abondance.

Les filles du Turquestan ont réuni en elles tous les charmes du soleil et de la lune, et elles n'ont laissé à ces deux astres rien qui puisse devenir le partage d'autres beautés.

Mais lorsqu'elles te font des promesses d'amour, jamais elles ne restent fidèles. Ah! ce n'est pas ainsi que se comportent les filles de l'Arabie.

J'excepterai cependant des premières la tendre gazelle qui fait les délices de mon cœur. Ciel ! que de qualités nobles et brillantes se trouvent réunies en elle !

Elle est douée de mœurs si douces et si aimables, qu'elle est capable d'enseigner à celui qui ne connoît pas l'amour, comment de tendres regards portent des coups mortels.

Les voluptueux regards qu'elle laisse échapper de ses paupières à demi fermées, ont ouvert en moi une large plaie de chagrins amoureux, dont la flamme dévore mes entrailles.

Lorsque les épées de ses cils délicats s'agitent, c'est par elles que les flancs sont déchirés, et non pas par les glaives acérés que l'Inde nous envoie.

Si ma bien-aimée déploie les mouvemens variés de son corps flexible, c'est par la force invincible des charmes qu'elle découvre, et non par les coups des lances d'Alkhat, que les cœurs reçoivent des blessures mortelles.

Ma bien-aimée se montre-t-elle; alors la lune, qui brille sur l'horizon, honteuse de se voir effacée par l'éclat de cette belle, abaisse sur son front le voile des nuages.

O éclair, saisi d'admiration à la vue de ses lèvres vermeilles, garde-toi bien de sourire; car la fraîcheur de son haleine et la blancheur de ses dents surpassent tout ce que tu possèdes.

O rameau des sables du désert, si ma bien-aimée se balançoit, tu t'approcherois d'elle avec respect, et tu te prosternerois à ses pieds.

L'éclat de son front virginal me sert de flambeau; ses joues sont le parterre où je cueille mes roses; son haleine est le vin dont je m'enivre.

Depuis que j'ai aspiré son haleine embaumée, ni le jus exprimé de la grappe, ni ces bulles argentées qui brillent sur une onde fraîche et limpide, ne peuvent plus captiver mes sens.

# EXTRAIT DU LIVRE INTITULÉ CONQUÉTE DE LA SYRIE,

D'ABOU ABD-ALLAH MOHAMMED BEN OMAR ALWAKÉDY.

DHÉRAR, FILS D'ALAZWAR.

## XII.

ABOU-OBEIDAH commandoit en Syrie les troupes du khalif Omar, fils d'Alkhatthâb. Après avoir remporté divers avantages sur les Grecs, il mit à la tête de deux cents cavaliers Dhérar, fils d'Alazwar, guerrier distingué entre les Arabes, lui donnant l'ordre de se porter vers le nord de la Syrie, et de piller les villes maritimes. Arrivés dans la plaine de Dâbic, lui et ses compagnons se couchent sur la terre pour prendre du repos. Pendant qu'ils sont profondément endormis, Alhâim, fils de Djabalah, conduisant une armée d'Arabes qui avoient embrassé le christianisme, accourt en toute hâte, tombe avec les siens sur une partie des compagnons de Dhérar, et les fait prisonniers, sans éprouver une longue résistance. Cependant Dhérar, réveillé par les cris, est déjà monté sur son cheval. Il élève la voix, et anime au combat les cent cavaliers qui lui restent, par le discours suivant:

« Courage! précipitez-vous sur ces troupes viles » et parjures, et abreuvez vos glaives du sang des » phalanges ennemies. Défendez la religion, objet » de la vénération des hommes, et cherchez à complaire au Dieu de tous les êtres, au dispensateur des » bienfaits. Que celui d'entre vous qui desire échapper » aux flammes éternelles, au jour où chacun recevra » le prix de ses œuvres, s'élance à l'heure même sur » l'ennemi, avec l'impétuosité du lion, et qu'il ne » songe qu'à se rendre agréable à l'Envoyé qui n'a » point trompé les hommes. »

## XIII.

Il dit, et à l'instant un combat opiniatre s'engage entre les musulmans et les Arabes qui s'étoient faits chrétiens. Dhérar, malgré sa valeur, est enveloppé de toutes parts. Les chrétiens se saisissent de sa personne, le chargent de fers, et le conduisent à Antioche. La nouvelle de la défaite de Dhérar étant parvenue à Abou-Obéidah, lui et les musulmans gémissent sur son triste sort, et Khoulah, fille d'Alazwar, sœur du héros captif, exhale sa douleur en ces termes:

« Eh quoi! n'y a-t-il personne qui puisse nous » donner des nouvelles de mon frère? Qu'on me dise » ce qui peut le contraindre à rester si long-temps » éloigné de nous! Hélas! si j'avois su que nous dus » sions nous séparer pour ne plus nous revoir, je » lui aurois réitéré les plus tendres adieux. Lugubre

» oiseau, qui naguère me prédis son départ, n'ap-» porteras-tu donc pas la joie dans nos cœurs, en » nous annonçant l'arrivée prochaine de l'absent bien-» aimé! Comme tous nos jours étoient calmes et se-» reins quand mon frère étoit auprès de nous ! il » faisoit notre félicité, et nous faisions la sienne. Ah! » que Dieu combatte et extermine la séparation! qu'elle » est remplie d'amertume! que ses traits sont meurpriers! Ah! que veut-elle de nous! Je me rappelle e les momens délicieux que nous avons passés avec » mon frère; pourquoi faut-il que la fortune incons-» tante nous ait éloignés l'un de l'autre! Si jamais » il revient à sa demeure chérie, je couvrirai de » baisers les pieds de sa monture. O douleur! puis-» je oublier l'instant où il m'a été dit : Dhérar est » dans les fers : nous l'avons laissé sur le sol de l'en-» nemi, et nous lui avons dit un dernier adieu. Hélas! » les jours de l'homme ne sont qu'un prêt de peu de » durée, et nous disparaissons comme une parole qui » n'a point de sens. Chaque fois que quelqu'un m'en-» tretient de mon frère, je sens que mon cœur souf-» frant et plaintif ne peut s'attacher à d'autres qu'à » lui. Salut à mon frère bien-aimé, à toute heure du » jour, soit qu'il reste volontairement éloigné de nous, » soit qu'une dure nécessité le condamne à en être » séparé! »

## XIV.

Une femme arabe dont le fils avoit été fait pri-

sonnier avec Dhérar, se trouvant alors dans la maison de Khoulah, fille d'Alazwar, déplore ainsi sa perte:

« O mon fils! la tristesse a consumé mon cœur; » mes larmes ont brûlé le passage qui leur donne » issue, et elles ont allumé le feu de la douleur; » mes entrailles ont caché des flammes cruelles qui » les dévorent. J'interroge avidement tous ceux qui » arrivent ici montés sur leurs chameaux, dans l'es-» poir qu'ils me donneront de tes nouvelles, ô mon » fils! et que ma couche, pendant la nuit, sera moins » tourmentée. Mais, hélas! nul n'a pu jusqu'à présent » m'instruire de ton sort; nul n'a pu me dire que » tu reviendras. O mon fils! depuis que je ne te » vois plus, ma vie est abreuvée d'amertume, et mes » yeux sont toujours noyés de larmes; mes facultés » sont anéanties, et ma demeure n'est plus qu'un » désert. Si tu vis encore, je me résous à passer dans » le jeûne une année entière; mais s'il en est au-» trement, quel remède l'homme peut-il apporter à » ce malheur! »

## XV.

Cependant Dhérar et ses compagnons sont présentés à Héraclius. On leur ordonne de se prosterner devant le roi : ils refusent d'obéir. « L'envoyé de Dieu, » dit Dhérar, nous défend de nous prosterner devant » les créatures. » Une dispute théologique s'élève entre Héraclius et Dhérar. Mécontent des réponses

hardies du guerrier musulman, et, de plus, excité à la vengeance par ceux qui l'entourent, le roi donne ordre que l'on fasse périr sur-le-champ Dhérar par le glaive. Il reçoit quatorze coups de sabre, dont aucun, dit l'historien, ne fut mortel, Dieu voulant le sauver des mains de ses ennemis, pour qu'il continuât à défendre son envoyé. Le roi ayant commandé qu'on lui coupât la langue, Yocana, chrétien qui s'étoit fait musulman, et qui, pour mieux réussir dans ses desseins, feignoit de rester dévoué aux Grecs, engage Héraclius à ne point maltraiter ainsi Dhérar, et le supplie de le lui abandonner, ajoutant que si le lendemain il respiroit encore, il le conduiroit dès le matin à la porte de la ville, et que là il lui trancheroit la tête; châtiment qui affoibliroit considérablement les Arabes. Le roi approuve ce conseil. Aussitôt Yocana, aidé de son fils qui faisoit partie des deux cents cavaliers commandés par Dhérar, conduit ce héros dans sa maison. On panse toutes ses blessures, et on lui donne tous les secours nécessaires. Dhérar, revenu enfin à lui, ouvre les yeux: convaincu que Yocana étoit demeuré fidèle à l'islamisme, il le remercie, ainsi que son fils, de leurs génereux soins, et s'entretient quelque temps avec eux des objets de son affection; puis il prie ses bienfaiteurs de transmettre aux musulmans et à sa sœur le discours en vers qu'il va leur dicter.

« O vous qui m'êtes si secourables! je vous con-» jure, au nom de Dieu, de porter mes derniers adieux » à la Mecque, et au mur sacré qui enferme le » temple. Puissiez-vous, tant que vous vivrez, goûter » mille délices! que la gloire, la félicité et l'assistance » céleste vous accompagnent sans cesse! puissent-ils » n'être point perdus auprès de Dieu, les bienfaits que » je reçois de vous! Déjà je sens que mes vives dou-» leurs sont adoucies; vos soins compatissans m'ont » procuré du soulagement et du repos : c'est ainsi » que les hommes doivent faire entre eux un noble » échange d'actions généreuses. Non, et j'atteste ici » le temple sacré de Dieu, la mort n'est pas ce qui » m'afflige; mais ce qui cause toute ma peine, c'est » le sort malheureux d'une femme avancée en âge, » que j'ai laissée dans des lieux déserts et incultes. » Privée de toute ressource, elle manque de force » pour résister aux coups de la fortune ; elle n'a point » d'autre asile que les déserts, point d'autre nourri-» ture que l'absinthe, l'aurone et l'herbe sauvage. » J'étois son unique appui, après qu'elle eut' perdu' » les hommes à qui elle avoit engagé sa foi; et quoique » je fusse pauvre, je faisois tous mes efforts pour » qu'elle subsistât honorablement. Je la nourrissois » des bêtes fauves qui tomboient en mon pouvoir; » tour-à-tour je lui apportois des lièvres, des gerboas, » des petits de chamois, de jeunes gazelles, des fruits » du lotus, et des génisses habitantes des déserts. Je » défendois sa demeure contre toute attaque étrangère, » et je lui prodiguois les soins les plus assidus, lors-» qu'elle se trouvoit dans l'affliction et dans la dé-

» tresse. Mais aujourd'hui je n'ai eu en vue que la » gloire de Dieu, en combattant avec ma lance ceux » qu'il a maudits; et j'ai voulu réjouir la plus excel-» lente des créatures, Mahomet, dans l'espérance » d'obtenir la victoire au jour du jugement. Ah! celui » qui redoute ce jour doit s'efforcer de plaire à son » Dieu, en exterminant les adorateurs impies de la » croix. Animée par cette crainte salutaire, ma sœur, » comme moi, a livré bataille aux incrédules, et elle » n'a point cessé de se précipiter sur eux la lance à » la main. Elle me disoit, au moment que nous allions » nous séparer : O mon frère ! je sens que je ne » pourrai point supporter ton absence; ô mon frère! » quelle dure séparation ! qui viendra de ta part nous » apporter l'heureuse nouvelle de ton retour! Ah! » lorsque l'homme a quitté la terre qu'habitent les » siens. la fortune a décidé d'avance s'il reviendra » dans sa patrie, ou s'il périra loin d'elle. Allez donc, » généreux amis, et portez à ma sœur un tendre » salut. Dites-lui que son frère est mort dans un pays » étranger, victime de la cruauté de ses ennemis; » dites-lui que c'est en défendant l'islamisme et le » plus pur d'entre les hommes, qu'il a été renversé, » couvert de blessures, mis en lambeaux. Colombes » qui habitez l'arâk, portez le message d'un amant » qui ne peut revenir de son ivresse. Colombes de » Nadjd, allez redire les paroles d'un infortuné qui » soupire sans cesse après l'armée des musulmans » et leurs chefs glorieux; dites-leur que Dhérar est

» chargé de fers, et qu'il gémit loin de sa patrie, » dans des contrées inhabitées. Colombes de Nadjd, » faites entendre les discours d'un être souffrant, » seul et délaissé, et qui languit dans l'opprobre de » la captivité. Si ma sœur bien-aimée s'informe de » mon sort, dites-lui que mes larmes coulent en aussi » grande abondance que les eaux des nuages. Co-» lombes de Nadid, gémissez aux lieux qui m'ont yu naître, et dites: Dhérar est vivement ému au » souvenir de sa terre natale. Si vous approchez des » tentes où repose ma famille, dites alors: C'est » ainsi que la fortune fait succéder la douleur à la » félicité. Dites : Le captif que vous connoissez est » en proie à des flammes dévorantes, et tout son » corps est abattu par la souffrance; sa vie ne s'étend » pas au-delà de vingt-huit ans, et les grâces qui » naguère brilloient sur son visage, aujourd'hui sont » effacées par les larmes que lui ont fait répandre et » l'absence et des maux sans remède. Il a quitté vo-» lontairement sa patrie, dans le dessein de com-» battre les infidèles, et ces enfans de l'ignominie » se sont emparés de lui par la trahison. Amis com-» patissans, que Dieu vous comble de ses bénédic-» tions! hâtez-vous de déposer mon corps dans cette » terre, et écrivez sur ma tombe l'étrange histoire » de mes malheurs. Et vous, colombes d'Alhathim et » de Zemzem, faites à ma mère le récit de ma fin » déplorable, et montrez-lui le lieu de ma sépulture. » Peut-être la fortune, devenue un jour propice,

» permettra-t-elle à ma mère de visiter le tombeau » abandonné d'un étranger! »

Quand Dhérar eut cessé de parler, Yocana, qui avoit écrit toutes les paroles sorties de sa bouche, plia la lettre qui les contenoit, et chargea un homme affidé d'aller la porter aux musulmans. Lorsque l'envoyé fut arrivé devant Abou-Obéidah, il lui dit: « J'ai à te remettre une lettre de la part d'un de ces. » guerriers qui languissent dans les fers à Antioche: » il se nomme Dhérar, fils d'Alazwar. » Alors Abou-Obéidah prit la lettre, en rompit le cachet, et la lut au peuple réuni autour de lui. Au récit funeste que Dhérar faisoit de ses malheurs, tous les Musulmans furent émus de compassion, et ils pleurèrent amèrement. Khoulah, sœur de Dhérar, instruite de ce qui se passoit, accourut hors d'haleine, et s'adressant à Abou-Obéidah : « Lis-moi, lui dit-elle, les » vers de mon frère. » Abou-Obéidah en commença de nouveau la lecture, et presque au même instant, Khoulah fondit en larmes; ses forces l'abandonnèrent, et sa douleur devint si vive, qu'Abou-Obéidah, croyant qu'elle alloit expirer, ne put achever de lire les vers de Dhérar. Enfin Khoulah s'écria : « Nous » appartenons à Dieu, et nous retournerons vers lui: » il est le seul puissant, le seul fort; je jure de venger » Dhérar. » Tout le peuple eut bientôt gravé dans sa mémoire les vers de Dhérar, et il ne fut aucun musulman qui ne se plût à réciter les infortunes de ce guerrier.

Abou-Obéidah, impatient d'étendre ses conquêtes, ne tarda pas à se mettre en marche vers Antioche. Il étoit accompagné de Khâled, fils d'Alwalid; d'Amrou, fils d'Alas; d'Abd-Arrahman, fils d'Abou-Becr, et d'une foule d'autres guerriers renommés par leur courage. A la suite de l'armée marchoit une troupe de femmes plaintives qui ne formoient de vœux que pour la délivrance des objets de leur tendresse retenus dans les fers; mais nulle ne manifestoit une douleur aussi profonde que la fille d'Alazwar. Le doux sommeil s'enfuyoit de ses yeux abîmés par les larmes, et aucune parole de consolation ne pouvoit pénétrer dans son cœur, pour calmer ses angoisses mortelles.

Cependant Yocana avoit facilité l'évasion de Dhérar et de ses compagnons. Ceux-ci, soutenus par quelques détachemens qu'Abou-Obéidah avoit envoyés en avant, tombèrent bientôt sur les Grecs, et les firent repentir des cruautés qu'ils avoient exercées à leur égard. Dhérar se précipita sur eux, frémissant de rage, et son glaive sut bien alors le venger de tous les maux qu'il avoit soufferts. Chaque fois qu'il étendoit un ennemi à ses pieds, il disoit d'une voix terrible : « Vengeance de Dhérar! » Pendant qu'il faisoit un tel massacre des Grecs, il aperçut non loin de lui un cavalier musulman qui donnoit des preuves signalées de sa bravoure; seul il rompoit, dispersoit des bataillons entiers, et ne cessoit de crier, d'un ton plein de fureur: « Vengeance de Dhérar! » Frappé de ce spectacle, Dhérar s'approche du cavalier qui

portoit des coups si formidables, le considère avec attention, et reconnoît sa sœur. « O fille d'Alazwar, » s'écrie-t-il, regarde-moi, je suis ton frère! » A ces mots, Khoulah s'élance vers Dhérar pour l'embrasser et s'entretenir avec lui. « O ma sœur! dit » Dhérar avec feu, il vaut mieux aujourd'hui com- battre les infidèles que de perdre le temps en vains » discours. Allons, que nos chevaux, se précipitant » ensemble, nous fassent jour à travers les bataillons » des Grecs, et que nos lances, poussées de front, » se teignent de leur sang odieux. Rendons-nous » dignes, en soutenant la cause du Très-Haut, des » récompenses glorieuses promises par son envoyé. »

A peine Dhérar eut achevé ces mots, que déjà il voit les Grecs plier de toutes parts et fuir devant les Musulmans victorieux. Les troupes d'Abou-Obéidah arrivoient successivement, se jetoient avec impétuosité sur l'ennemi, et répandoient dans ses rangs la terreur et la confusion. En ce jour, le fer des Musulmans moissonna un grand nombre de Grecs et d'Arabes qui avoient embrassé le christianisme. Héraclius, trahi par plusieurs de ceux qu'il croyoit lui être fidèles, et de plus, effrayé par un songe qui lui avoit montré son empire penchant vers sa ruine, avoit quitté Antioche, et s'étoit embarqué pendant la nuit, avec un petit nombre des siens, pour aller se réfugier dans les murs de Constantinople. Lorsque le feu dévorant de la guerre eut cessé d'exercer ses fureurs, on remit les trésors et les captifs à AbouObéidah, qui s'empressa de rendre grâces au Très-Haut de l'heureux succès de ses armes. Mais tout-à-coup Dhérar, fils d'Alazwar, qui venoit de laver ses injures dans le sang de tant de Grecs, paroît, suivi de ses compagnons, au milieu des Musulmans étonnés; et tous les Musulmans saluent Dhérar et ses compagnons, et se réjouissent de leur délivrance.

# POÉSIES DIVERSES.

# PENSÉES MORALES.

### XVI.

LE savant vit éternellement après sa mort, tandis que ses membres cachés sous la tombe sont réduits en poudre. L'ignorant est mort, même pendant qu'il marche sur la terre: il est compté au nombre des vivans, et il n'existe pas.

### XVII.

Lorsque Dieu veut exposer au grand jour une vertu qui restoit cachée dans l'ombre, il arme contre elle la langue de l'envieux. Si la flamme ne s'attachoit pas à tout ce qui l'environne, on ne connoîtroit pas le parfum exquis de l'aloès.

### XVIII.

Fuis une terre où tu es opprimé, et ne l'afflige point d'être séparé de ta famille. Celui qui est méprisé des siens et de ceux qu'il fréquente, fera mieux de visiter des pays étrangers, que de vivre au milieu de ses compatriotes. L'ambre brut est vil comme le fumier dans les lieux où il prend naissance; mais s'il voyage, chacun à l'envi le suspend à son cou. Le collyre est une espèce de pierre qui n'a aucune valeur dans son pays, et qui est foulée sous les pieds: voyage-t-il! alors il parvient au comble des honneurs et de la gloire, et on le pose entre la paupière et la prunelle.

# XIX.

Repousse par la patience les coups de la fortune, et espère en la miséricorde du Dieu unique et savant. Ne t'abandonne pas au désespoir, quand bien même la fortune perfide te presseroit de toutes parts, et qu'elle t'accableroit de ses traits inattendus. Songe que le Dieu très-haut a, pour te délivrer de tes peines, des ressources cachées à nos regards et à nos intelligences. Que d'hommes ont évité la pointe acérée des lances, et que de proies ont échappé à la gueule du lion!

#### XX.

Oui, j'aimerois mieux descendre des rochers du haut des montagnes, que de souffrir les reproches des hommes. On dit, Gagner sa vie est une honte; et moi je dis, La honte est de s'abaisser à des demandes.

# XXI.

Perdre ses biens n'est pas une honte; mais perdre patience dans le malheur, voilà la honte.

# XXII.

Combien de fois nous avons vu de ces hommes patiens dans l'adversité, se mettre en voyage, le matin

et le soir, sans posséder un dirhem; passer les nuits, à cause de leur état malheureux, à contempler les étoiles; et cependant avoir le rire sur les lèvres et la sérénité sur le front! Ils se gardent bien, dussent-ils périr de fatigue et de besoin, de demander au riche ce qu'il a dans ses bagages: tant ils savent s'observer, tant ils prennent soin de leur honneur!

#### XXIII.

La meilleure place dans le monde est la selle d'un coursier rapide; et l'ami le plus précieux dans le siècle est un livre.

#### XXIV.

Réside où tu veux, et acquiers de la science et des vertus; elles te tiendront lieu d'ancêtres. Certes, l'homme est celui qui dit: Voilà ce que je suis. L'homme n'est pas celui qui dit: Mon père a été.

# XXV.

La maladie est cachée dans l'amour, comme le poison dans le miel. Insensé! j'ai savouré l'amour, et, dans sa douceur, j'ai trouvé la mort!

# XXVI.

Ne regarde jamais celle que pare l'éclat de la beauté, et redoute le tourment qui naît d'un regard. Oh! que d'hommes nous avons vus terrassés par l'amour, à cause d'un regard qu'ils ont un jour lancé par l'ordre du destin!

#### XXVII.

O toi qui t'exposes au péril et nègliges les moyens de te sauver, tu n'échapperas pas à ta destinée: ne cours donc pas au-devant; mais ne demeure pas non plus dans un repos indolent. O toi sur qui vient fondre une infortune, sache que ton créateur a des grâces cachées: tu en seras entièrement revêtu, et tu les savoureras dans toute leur pureté. Les richesses ne consistent pas dans ces mots, ma terre, ma maison, mes biens; ni à dire, Jeune homme, mets la selle à mon cheval; jeune fille, étends mon lit. Mais il faut à l'homme, outre ce qu'il possède, une protection permanente de Dieu.

### XXVIII.

Il est une erreur qui a cousu les yeux de l'homme imprudent; et derrière le sommeil où il reste plongé, sont la mort et des flammes. Ne demeure point enfoncé dans le gouffre des plaisirs, car cette ivresse est suivie de la pesanteur de tête.

# XXIX.

O mon ami! que tu es peu attentif à observer le mouvement des astres! Malheur à toi! la mort accourt; elle se précipite sur toi. Tu es sur une route où blanchissent les noires chevelures. Celui qui entreprend un voyage sans se munir de provisions, trouve la mort.

#### XXX.

Je vois avec étonnement comme cet homme s'agite et se fatigue, emporté par ses brûlans desirs et par le feu de ses espérances. Il croit pouvoir obtenir ce que le destin ne lui a pas donné en partage; et la mort, qui est proche, se rit de lui. Il dit, Je ferai cela demain; et avant demain, la mort l'aura frappé.

#### XXXI.

Il m'étonne beaucoup, cet insensé qui laisse après lui à ses héritiers les richesses qu'il a amassées. On rassemble tous ses biens; ensuite on pousse autour de sa tombe des cris mêlés de quelques larmes apparentes, sous lesquelles le rire du cœur est caché.

# XXXII.

Non, quand même le monde nous resteroit en partage, quand même ses biens nous arriveroient en abondance, un homme libre ne devroit pas s'abaisser devant lui. Et comment le pourroit-il, le monde n'étant qu'une possession qui s'évanouira demain!

# XXXIII.

Cette vie n'est qu'un meuble fragile. O insensé, insensé, celui qui s'y attache! Ce qui est passé est mort; ce que l'on espère est caché: tu n'as à toi que l'instant où tu respires.

# XXXIV.

Le monde fatigue celui qui le recherche, tandis

que l'homme sage et éclairé goûte un calme parfait. Tous les rois qui jouissent de ses biens, sont enfin forcés de se contenter d'un linceul. Ils entassent des richesses, et puis les abandonnent: deux choses qui font leur tourment. Mais moi qui suis assuré de paroître un jour devant Dieu, j'ai pris le monde en dégoût. Eh! comment pourroit-il me séduire, puisque ses faveurs ne sont qu'un sommeil léger! Le monde, avant moi, n'est resté à personne: pourquoi donc toutes ces inquiétudes et toutes ces peines!

# ÉNIGMES.

#### XXXV.

QUELLE est la chose qui exhale une odeur exquise, dont le nom, quand on y fait une faute d'orthographe, donne un mois de l'année! Supprime les deux cinquièmes de ce mot, tu le trouveras alors dans le ciel et au nombre des oiseaux. La première et la dernière lettre sont pareilles, et ma conscience m'ordonne de garder le reste.

### XXXVI.

Quel sest le nom d'une chose au milieu de laquelle se trouve dâ [maladie], et dont la première et la dernière lettre sont pareilles! Retranche la dernière lettre de ce mot, il restera un pluriel où se trouvent la pointe et le tranchant. Supprime la première lettre, tu auras un verbe qui s'emploie avec un sujet suivi d'un attribut.

#### XXXVII.

O toi qui es habile à deviner les énigmes, disnous le nom d'un animal où l'on trouve, en y faisant une faute d'orthographe, une partie de l'année. Si tu ajoutes à ce nom l'affixe de la première personne, tu trouveras que le quart est exactement la moitié de sa valeur entière.

#### XXXVIII.

Quel est le nom d'un oiseau dont la première lettre exprime le passé de son action! Si tu saisis bien le sens de mon énigme, tu verras que ce mot retourné indique ce que je fais en signe d'alégresse.

# XXXIX.

Quelle est la plante dont le nom retourné donne celui d'un animal! Si tu altères l'orthographe des deux tiers de ce nom, à l'exception de la première lettre, tu trouveras un adjectif qui convient à un homme.

# POÉSIES ÉROTIQUES ET AUTRES.

# XL.

Oh! qu'elle m'a semblé longue, la nuit qui a suivi le jour où le conducteur de la caravane, après avoir attaché la bride à ses chameaux, les a contraints de partir, et a franchi péniblement les plaines unies et les chemins montueux! O conducteur rempli de courage, aie compassion de tes chameaux, et vois comme ils portent la selle avec ennui. Commande à leurs genoux de se ployer un peu de temps, et permetsleur de se délasser des fatigues de la marche. Ne prolonge point davantage leur course pénible; songe qu'en continuant d'exciter leur ardeur, tu redoubles les douleurs de l'amant délaissé. Prends pitié d'un infortuné qui, sitôt qu'il aperçoit une demeure, y dirige ses pas pour répandre des larmes, et lui demander des nouvelles des faons d'Almosalla. Ah! que ne répond-elle à ses demandes! Mais le désert peut-il répondre ! Cependant, s'arrêter dans cette demeure est une douce consolation pour son cœur. Telle est la conduite des amans, qu'ils ne cessent de s'attendrir à la vue de toute demeure solitaire. O habitation de ma bien-aimée, que toujours mes yeux vous arrosent abondamment de leurs larmes! et puisse le zéphyr léger traîner toujours dans votre voisinage sa robe embaumée! Qu'est devenue cette vie délicieuse que j'ai passée dans l'habitation de ma bien-aimée! Avec quelle rapidité elle s'est évanouie! comme elle a disparu! Alors le visage du temps étoit riant et vermeil; et, souple comme un tendre rameau, ma bien-aimée comblait tous mes desirs. Dans son habitation, j'ai goûté auprès d'elle les plus pures délices. Puissé-je, durant le sommeil, rencontrer un semblable bonheur!

# XLI.

O temps de l'amour, je te salue! il ne m'est pas permis de t'oublier. Oh! que ma vie étoit alors remplie de délices! que n'a-t-elle duré toujours! Mais peut-on espérer qu'une ombre dure sans cesse! O heureux temps! tu n'as été pour moi qu'un songe, et mes doux plaisirs n'ont été qu'un fantôme léger. Eh! les songes ne s'enfuient-ils pas avec rapidité! Je gémis profondément au souvenir d'une félicité qui n'est plus. La fortune cruelle m'a ravi mes joies anciennes, et les destinées m'ont sevré du bonheur, quand je n'étois encore qu'un enfant: oh! qu'il est pénible à l'enfant d'être sevré! Ne me blâme point pour les pleurs que je verse à cause d'elle: peut-on blâmer celui à qui ses cuisantes peines font verser des pleurs!

# XLII.

La crainte que les amans ont d'être séparés de l'objet qui les charme, fait que des larmes abondantes roulent sans cesse dans leurs paupières. Et en effet, lorsque les chameaux, chargés des bagages, s'éloignent, et que leurs guides marchent, suivis de nombreux compagnons, des larmes descendent sur les joues de l'amant, ainsi que les perles descendent le long du fil qui les rassemble. Que d'amans, par religion, se montrent durs et insensibles, et cachent aux yeux d'autrui les feux qui les dévorent! Mais l'éloignement de l'objet de leur tendresse ébranle leur courage, et

alors les larmes sont l'unique langage qui exprime toute l'étendue de leur douleur. Ces larmes qui, au moment de la séparation, coulent sur le visage, sont les marques auxquelles on reconnoît les véritables amans. Supporte patiemment ton infortune: bien d'autres amans ont été, avant toi, flétris par les larmes qu'ils ont versées au jour de la séparation.

#### XLIII.

O étoile brillante, n'oublie pas, je t'en conjure, d'instruire de ma triste situation cette belle dont le visage est aussi charmant que la lune; car tu es ma fidèle compagne, lorsque le vin du sommeil pénètre dans les yeux des mortels. Dis-lui: O beauté éclatante, aie pitié d'un amant qui, à cause du mal qui le ronge, se dérobe à tous les regards, et qui, durant les ombres de la nuit, s'écrie, tout baigné de pleurs: O Dieu, conserve une vie qui s'est écoulée dans la tribu. O Dieu, conserve un tendre et souple rameau, sur lequel la jeunesse, semblable à un nuage, a répandu la grâce et la beauté. A qui se plaindra-t-il du mal caché dans ses entrailles! Tu es le médecin, et c'est de toi que vient le mal! Si tu n'écoutes point ses plaintes, qui donc, parmi les mortels, pourra les entendre?

## XLIV.

O nuit, ne permettras-tu pas au matin d'éclore! Le captif, dont ton ombre entretient la douleur, ne pour-ra-t-il goûter un instant de repos! O nuit, que tu

me sembles longue! On diroit que le matin ne doit pas te succéder. Je pousse des sanglots pareils à ceux que la douleur arrache à l'homme qui est blessé. Les soucis dévorans me tournent tantôt sur un côté, tantôt sur l'autre, comme si j'étois couché sur des lances aigues. O toi que j'aime si tendrement, traite-moi avec douceur, car l'amour m'agite et m'emporte loin de moi. Tu dis que tu sens toute ma peine: ah! que le malade ressemble peu à la personne qui est en santé! Je te reproche de m'avoir donné la mort, tandis que tu pouvois user envers moi d'indulgence.

## XLV.

Tes dents sont-elles des perles ou de la camomille, ou des boutons de fleurs rangés avec symétrie, ou des bijoux précieux! sont-elles l'aurore, ou cet éclat que donne aux plantes une douce pluie, ou de la grêle que l'on conserve avec soin! Sont-elles ces bulles légères qui brillent sur la surface du vin, ou ces gouttes de rosée qui, disposées avec grâce, font la parure des parterres! Ta salive est-elle du sucre ou de l'eau de rose, ou ce vin délicieux que les tonnes renferment! est-ce un miel pur, ou bien ce jus de la pomme que la langue suce avec volupté! Tes lèvres sont-elles un rubis ou une cornaline! ou bien est-ce le corail qu'elles offrent aux regards!

# XLVI.

Je n'ai point oublié le jour où ma bien-aimée, dont l'haleine est aussi douce que le miel, vint me visiter, brillante comme l'astre de la nuit, lorsqu'il est dans son plein. Elle me dit: Presse-moi dans tes bras, et obtiens de moi tout ce que ton cœur desire, et ne crains pas l'arrivée de notre surveillant. Alors je repris: Ta robe est un voile importun; ôte-la donc, ô ma douce espérance! En disant ces mots, je détachois quelques parties de sa robe. Je n'aime point le rameau sous le feuillage; la fleur dans son bouton n'a pas de charmes pour moi; l'épée dans son fourreau ne sauroit me plaire; et je vois avec peine la lune cachée sous les nuages.

# XLVII.

Ma bien-aimée me promit, et alors le soleil touchoit au moment de son départ, qu'elle viendroit, dans tout son éclat, me visiter à l'heure où l'astre de la nuit s'éleveroit dans les cieux. Elle vint donc. s'avançant aussi doucement que l'aurore pénètre l'obscurité, et aussi légèrement que le zéphyr rase la surface d'un fleuve. Alors, pour signal de son arrivée, furent embaumés tous les lieux qui m'environnoient: l'odeur suave ne décèle-t-elle pas l'existence de la fleur! Aussitôt je baisai toutes les traces de ses pas, avec le même soin qu'un lecteur parcourt toutes les lettres d'un livre. Mais au milieu de la nuit silencieuse, quand tout dormoit, hors notre amour, je reposai près de cette belle au corps souple comme un rameau, aux formes arrondies, au visage séduisant comme la lune elle-même. Tantôt je la pressois contre

mon cœur, tantôt je la couvrois de baisers, quand tout-à-coup le drapeau de l'aurore nous invita à nous séparer. Alors, nous suspendîmes nos tendres caresses. O nuit d'Alcadr, descends à l'heure des amoureux plaisirs.

# XLVIII.

Lorsque ma bien-aimée fut tombée dans une douce ivresse, et que le sommeil eut fermé ses yeux, ainsi que ceux de ses gardiens, je m'approchai d'elle, comme un esclave qui sait bien ce qu'il cherche, s'approche de l'objet de ses desirs. Je me glissai auprès d'elle aussi doucement que le sommeil se glisse dans les paupières, et je montai vers elle aussi légèrement que la respiration. Alors je passai à ses côtés une nuit remplie de délices, jusqu'au moment où sourirent les lèvres de l'aurore. Tantôt je couvrois de mes baisers son cou éclatant de blancheur, tantôt j'aspirois avidement la douce liqueur de ses lèvres vermeilles.

# XLIX.

Tandis que ma bien-aimée étoit endormie, je lui donnai un baiser; et elle de se réveiller et de crier aussitôt: Vîte, au secours! au voleur! Je lui dis: Je t'ai pris un baiser par violence, et, suivant la loi, celui qui a pris doit rendre: prends donc ce baiser, et garde-toi bien d'affliger plus long-temps un criminel. Si un baiser rendu ne te satisfait pas, je t'en rendrai mille. Certes, reprit-elle, voilà une punition

qui est, pour le cœur d'un coupable, plus douce que le miel. A l'instant, de l'un de mes bras, je formai une ceinture autour de son beau corps, et de l'autre j'entourai son cou comme un collier. Ah! s'écria-t-elle, ne m'as-tu pas dit que tu vivois dans l'abstinence! Oui, ai-je repris, mais dans l'abstinence de l'abstinence.

L.

J'ai appliqué mes lèvres sur sa joue, et aussitôt elle a tourné la tête par pudeur, et elle s'est dérobée fièrement à mes caresses. Alors s'est répandue sur tout son visage une sueur qui brilloit comme la rosée sur le myrte; et il sembloit que je distillasse les roses de ses joues au feu des soupirs qui s'exhaloient de ma poitrine.

LI.

Ma bien-aimée a souri, et à l'instant même j'ai couvert sa bouche de baisers: et j'ai vu une coupe qui contenoit un rang de perles éblouissantes. Alors elle me dit: Jusqu'ici j'ai cru que les perles se trouvoient dans l'eau salée de la mer; comment se fait-il que celles-ci habitent dans l'eau douce!

### LII.

J'ai prié ma bien-aimée de me laisser cueillir un baiser sur sa bouche, et elle m'a répondu par ces paroles ordinaires: Prends patience. Eh! quel est celui que l'aloès pourroit éloigner du sucre!

#### LIII.

Ma bien-aimée m'a dit: Prends patience; tu obtiendras ce que tu desires par la patience: ne lutte point contre l'amour, cela te seroit funeste. Alors je m'écriai: O toi qui me donnes la mort, de grâce guéris ma blessure. Ah! si, loin de toi, le miel me paroît amer, comment veux-tu que je supporte l'aloès!

#### LIV.

Que de nuits m'ont semblé rapides comme un clin d'œil par la possession de l'objet aimé, et par l'entier accomplissement de mes desirs! Nous avons passé ces heureux momens à retenir l'obscurité par les pans de sa robe. Ne me fais aucun reproche, dis-je à ma bien-aimée, et ne me tiens aucun discours qui puisse m'attrister. Et toutes les fois qu'elle vouloit ouvrir la bouche pour me gronder, je la lui fermois à l'instant même en y appliquant de doux baisers.

# LV.

Qu'ils ont été vifs les plaisirs que nous avons goûtée, une nuit, dans les bras l'un de l'autre! Alors la joue de ma bien-aimée resta attachée à la mienne; et une sueur voluptueuse s'étant répandue sur tout son visage, long-temps mon partage fut de savourer l'eau de rose.

# LVI.

Je suis épris des attraits d'un tendre faon: l'amour

qu'il m'inspire est la nourriture de mon ame. Qu'elles sont belles toutes ses actions, seraient-elles même des cruautés! Je n'ai point oublié la réponse qu'il me fit un jour, lorsque je lui dis: Quand me permettras-tu de te serrer dans mes bras, ô toi qui me conduis à ton gré! Sera-ce quand je mourrai de douleur! Oui, me dit-il, quand tu mourras de douleur.

#### L.V.II.

O toi qui ranimes mon dernier souffle! ô toi qui lui donnes la mort! les plaintes de mon amour, quand pourras tu les entendre! L'œil qui s'est porté vers toi, qu'il est glorieux! le cœur qui a su t'aimer, qu'il est délicat!

#### LVIII.

O toi, dont le cou gracieux n'est paré que de ses propres attraits, apprends que c'est à cause de toi que je n'ai conservé dans mon cœur rien autre chose que la douleur. Comme le fil est orné d'un rang de perles, ainsi mon corps est couvert des perles de mes larmes. Ah! plairoit-il à ton cou de se laisser entourer d'un collier inappréciable! Ne crains rien, je t'en conjure: mon mal m'a rendu léger comme le zéphyr; et jamais le zéphyr n'a été un objet de crainte pour le tendre rameau.

#### LIX.

# IL A ÉTÉ DIT SUR LA ROSE:

La rose, dans la main de celle que j'aime à l'exclu-

sion de toute autre beauté, est comme l'incarnat de ses joues; et le jaune que l'on voit au milieu de cette fleur, est la couleur de mon visage, lorsque je rencontre ma bien-aimée.

### LX.

Votre amour est comme l'odeur et l'éclat de la rose; et la vie de la rose a une bien courte durée. Mais l'amour que je vous porte est comme la vie et l'odeur du myrte: il subsiste pendant les chaleurs et les froidures.

#### LXI.

Ma bien-aimée me présenta une rose; alors la saison des roses touchoit à son terme. Je dis à ceux qui se trouvoient présens: Voilà une rose qu'elle a cueillie sans doute à ses joues.

### LXII.

Un jeune faon du pays des Turcs desiroit une rose. Je lui dis: Arrête; qu'ils soient confondus tes jaloux ennemis! C'est sur toi que la rose prend naissance. Où donc! me dit-il. Je lui dis: Sur ta joue.

# LXIII.

# SUR LA ROSE QUE L'ON DISTILLE.

Je n'ai point oublié les paroles que m'adressa la rose, lorsque le feu, la saisissant avec fureur, faisoit couler ses larmes: Prends pitié de moi! ce ne sont point mes larmes que tu vois; mais c'est mon ame qui se fond et qui s'exhale goutte à goutte.

# LXIV.

#### IL A ÉTÉ DIT SUR LA POMME :

La pomme que j'ai prise des mains d'une tendre gazelle, avoit été cueillie par elle à un rameau aussi flexible que son corps. Elle étoit douce au toucher comme ses deux seins; son parfum étoit celui de son haleine; son goût, celui de ses dents; sa couleur, celle de ses joues.

### LXV.

Une moitié de cette pomme me paroît être la joue de ma bien-aimée quand je l'embrasse; et l'autre moitié, je la compare au teint blême de mon visage, lorsque je suis forcé de m'éloigner d'elle.

## LXVI.

En considérant la pomme, qui réunit deux couleurs, j'ai cru voir la joue d'un amant collée à celle de sa bien-aimée. Le couple s'est embrassé; mais l'arrivée subite du délateur l'a épouvanté, et aussitôt la honte a couvert de rougeur la joue de la bien-aimée, et la douleur de la séparation a fait pâlir celle de l'amant.

# LXVII.

La beauté a revêtu de tout son éclat cette pomme, où le rouge se fond dans le jaune. Je l'ai vue dans la main de celle qui l'emporte sur toutes les créatures par ses douces manières. Une moitié a été formée de sa joue; et l'autre, de la couleur de ses amans.

#### LXVIII.

Comme je mangeois une pomme, un jeune homme qui l'avoit vue près de la joue de sa bien-aimée, m'adressa ce reproche: Quoi! est-ce que tu manges la joue de ma bien-aimée! Non, lui dis-je, mais j'aspire son haleine.

# LXIX.

#### SUR LE NÉNUPHAR.

J'ai vu le nénuphar dans l'étang, et je lui ai dit: Que fais-tu au milieu des eaux! Il m'a répondu: Je suis noyé dans mes larmes; les yeux noirs d'une tendre gazelle m'ont fait tomber dans des filets. Je repris: Quelle est cette couleur jaune qui t'a rendu si difforme, ô mon doux ami! qui a pu altérer ainsi tes traits! Mon teint, dit-il, est celui des amans passionnés; il est jaune. Ah! si tu eusses connu l'amour, il t'aurait donné un teint semblable au mien.

### LXX.

#### L'AMANT ET LE FLAMBEAU.

J'ai dit au flambeau: Moi et toi, nous sommes deux amans, et nous veillons jusqu'au jour. Cependant, il y a cette différence entre nous, que mes larmes sont de la cornaline mise en fusion, et que les tiennes ressemblent à de l'or liquide. Ton feu est éteint lorsque le jour paroît, et le mien brûle sans cesse.

#### LXXI.

SUR UNE COLOMBE RENFERMÉE DANS UNE CAGE.

Je n'ai point oublié les paroles que fit entendre la colombe, tandis qu'elle étoit prisonnière, et que sa vie n'étoit plus qu'amertume: Naguère ces tendres rameaux me couvroient de leur verdure; et aujourd'hui, courbés en forme de cage, ils me tiennent captive.

## LXXII.

#### SUR L'ÉVENTAIL.

J'ai défendu à ma bien-aimée de se servir de l'éventail, et voici ma raison: j'ai craint que le zéphyr, en s'approchant de ses joues, n'en blessât la délicatesse.

## LXXIII.

## PAROLES DE L'ÉVENTAIL.

J'attire la douce haleine du zéphyr, et j'écarte la timide pudeur, en prêtant mon ombre, lorsqu'une belle présente sa joue aux baisers de son amant.

## LXXIV.

# EXCUSE D'UN AMANT.

Ma bien-aimée m'a dit: Goûtes-tu les douceurs du sommeil depuis mon absence? Je lui ai répondu Oui, sans doute, et, touché de compassion pour ma vue, j'ai soin de ne point la troubler par les larmes. Il ne seroit pas juste que j'affligeasse par les larmes et l'insomnie des yeux qui m'ont conduit vers l'éclat de votre beauté.

### LXXV.

#### PORTRAIT DE L'AMANT.

Il n'y a personne sur la terre de plus malheureux qu'un amant, quoiqu'il trouve l'amour rempli de délices. On le voit gémir à chaque instant: ou il appréhende un départ, ou il soupire après un retour. Quand sa bien-aimée s'éloigne, il gémit, brûlant du desir de la revoir; quand elle revient, il gémit encore, dans la crainte qu'elle ne l'abandonne.

### LXXVI.

Chose bien étonnante! je desire la présence de ma bien-aimée, je demande incessamment de ses nouvelles, et elle est auprès de moi; mes yeux la cherchent, et elle habite dans ma prunelle; mon cœur soupire après elle, et elle est dans mes entrailles.

# LXXVII.

Je desire ardemment la présence de ma bien-aimée; et lorsqu'elle paroît, je baisse mes regards pour lui rendre hommage: ce n'est point par crainte, mais par respect, et pour ne point profaner l'éclat de sa beauté. Je m'éloigne d'elle à dessein, et je souhaite que son image vienne voltiger autour de moi pendant mon sommeil.

#### LXXVIII.

J'aime, à cause de ma bien-aimée, tous les êtres qui lui ressemblent; ainsi je suis amoureux du soleil et de la lune. Si je passe auprès d'un rocher, je le couvre de baisers, parce que la dureté de ton cœur est celle du rocher.

# LXXIX.

Le rigide censeur est demeuré étonné à la vue de ces tendres regards qui font de l'homme sage un insensé. Dès-lors il a mis fin à ses reproches, et il a dit: Continue à goûter les délices de l'amour; ce sont des mystères que je ne puis pénétrer.

## LXXX.

Ma bien-aimée m'a souvent dit: Pourquoi tes larmes sont-elles blanches! Je lui ai répondu: O grandeur du Dieu éternel! ne sais-tu pas que je vis depuis long-temps dans les gémissemens! Voilà pourquoi mes larmes ont blanchi ainsi que mes cheveux. Hélas! dans peu, tu ne verras ni mes larmes ni mon sang; tu verras seulement ma douleur et mes feux.

## LXXXI.

Ma bien-aimée me dit un jour : D'où te viennent cet abattement et cette maigreur excessive! Et je lui répondis par ces paroles d'un amant tendre et soumis : L'amour, qui est venu me visiter, est un hôte que je chéris à un tel degré, que je le nourris de ma chair et l'abreuve de mon sang.

#### LXXXII.

Lorsque je demandai à jeter de loin sur Léila un regard qui pût calmer le feu qui consume mon cœur et mes entrailles, les femmes de la tribu me dirent: Tu desires contempler les attraits de Léila! meurs possédé de ces desirs insensés. Eh! comment pourraistu voir Léila avec un œil qui a vu d'autres jeunes filles, et que tu n'as point purifié par tes larmes! Comment pourrois-tu jouir de ses doux entretiens, lorsque tes oreilles ont été remplies des discours que t'ont tenus d'autres jeunes filles! O Léila, ai-je repris, je le sens bien, tu es trop parfaite pour que tu viennes t'offrir à mes yeux; qu'il me suffise de te voir avec un cœur soumis et respectueux.

# LXXXIII.

Lorsque ma bien-aimée eut été déposée dans la tombe, elle vint errer autour de ma couche, et je m'avançai pour baiser ce sein voluptueux qu'embel-lissoit encore un cou plein de grâces. O charme de mes yeux! m'écriai-je, serois-tu rendue à la vie, pour le bonheur de ton amant! Mais cela est-il possible! le chemin du tombeau à la vie est fermé. Elle répondit: Mes ossemens, il est vrai, restent dans la tombe, et les vers, fils de la terre, les consument à toute heure; mais c'est l'ame de ta bien-aimée qui

vient te visiter. Hélas! telles sont les visites de ceux qui reposent dans la tombe!

#### LXXXIV.

#### DESCRIPTION D'UN CHEVAL.

Ce coursier étonne les regards par sa rapidité. Dans les combats, il ne se roidit point contre celui qui le guide. On diroit que son poil est une nuit obscure; ses pieds ont la blancheur du matin. Lorsque, rempli d'ardeur, il se précipite dans la carrière, c'est un corps qui roule emporté sous les ailes des vents.

### LXXXV.

SUR LES FLOTS QUI VIENNENT SE BRISER CONTRE LE RIVAGE DE LA MER.

Regarde la mer: ses flots offrent un spectacle merveilleux. Souvent ils touchent le rivage, et puis ils s'éloignent. On diroit que le rivage est un monarque dont les armées viennent avec respect baiser les mains, et ensuite se retirent.

# LXXXVI.

Le fleuve, éperdument amoureux des tendres rameaux, s'est toujours plu à retracer dans son cœur leur figure chérie. Le zéphyr a deviné sa passion, et, mu par la jalousie, il s'est approché des rameaux, et les a écartés du voisinage de l'onde. Puis il est venu gronder tout bas le fleuve, qui aussitôt a ridé son visage, indigné des reproches qui lui étoient adressés.

#### LXXXVII.

#### LE VERRE ET LE VIN.

Le verre est si léger et si transparent, et le vin qu'il contient est si clair, que le verre et le vin se ressemblent et causent des méprises; on croiroit voir du vin et point de coupe, ou bien une coupe et point de vin.

### LXXXVIII.

#### SUR UNE HABILE CHANTEUSE.

Elle s'est présentée avec un visage brillant comme l'astre de la nuit, et qui étoit posé sur un corps aussi flexible qu'un tendre rameau. Elle a chanté; et dans ce moment, il n'y eut aucune partie de mon être qui ne desirât devenir tout oreille.

#### LETTRES AMOUREUSES.

# LXXXIX.

Je soupire après toi, malgré la distance qui nous sépare, comme la colombe soupire après les lieux où s'ébattent ses douces compagnes, ou comme celui qui est dévoré de la soif soupire après l'eau qu'il a rencontrée, mais dont l'approche lui est défendue par la pointe des lances meurtrières.

### XC.

Si des amans sont éloignés les uns des autres, leurs ames, du moins, sont unies par les nœuds les plus chers. Oh! combien de fois les cœurs de deux êtres qu'une dure nécessité a séparés, ont été rapprochés par les plumes et le papier!

#### XCI.

O vous qui m'avez abandonné! depuis votre départ, mes yeux n'ont point cessé d'être noyés de larmes, et mon cœur d'être la proie des flammes. Il ne m'est pas possible de vous exprimer toute l'étendue de mon amour. Eh! comment pourroit-on mettre du feu sur du papier!

#### XCII.

Votre esclave baise la terre en signe du respect qu'il vous doit: il vous dévoile tout ce qu'il a senti d'amour, de desirs et de feux; et il se plaint d'une partie des maux qu'il a endurés. Ce qu'il a vu de plus étonnant, c'est que des flammes pussent être contenues dans du papier.

# XCIII.

Oui, je porterai vers vous mes pas, dussent les eaux du ciel et des chemins bourbeux rendre ma course pénible. Certes, la pluie pénétrant mes vêtemens me seroit plus facile à supporter que le feu des violens desirs consumant mes entrailles.

### XCIV.

La colombe a gémi, et elle a enflammé pour toi un amant passionné. Il a songé à l'objet de son amour, et il s'est trouvé consolé. Ah! plût à Dieu que la colombe eût mis le comble à ses bienfaits en me prétant ses ailes, pour que je prisse mon vol vers toi! O toi qui m'as abandonné! jamais ton souvenir ne quittera mon cœur. Si encore il pouvoit nous rapprocher l'un de l'autre! Penses-tu que je puisse prendre patience lorsque mes flancs sont cruellement déchirés par ton absence! Je le jure, ma langue a bien pu taire l'amour qui me dévore; mais les larmes que je répands ont divulgué tous mes secrets.

#### XCV.

Elle est arrivée, cette lettre tant desirée! un doux parfum s'exhale de la réponse que des plumes compatissantes ont bien voulu m'accorder. Il semble que les fleurs du printemps en composent les lignes, et que le musc le plus exquis en forme le cachet.

#### XCVI.

La lettre est arrivée, et ce qu'elle contient m'a transporté de joie. J'ai voulu la conserver dans mon cœur, et j'ai desiré la possession de celle qui l'a écrite, avec la même ardeur que le sommeil desire s'insinuer dans les paupières d'un amant qui veille.

# XCVII.

J'ai rompu le cachet de la lettre, et des nouvelles impatiemment attendues m'ont été annoncées. Cette lettre a été plus agréable à mes yeux et plus douce à mon cœur que les fleurs fraîchement cueillies. Ce

qu'elle renferme est plus beau que tous les bijoux qui parent le sein des femmes opulentes.

#### XCVIII.

J'ai à mes côtés une belle au port majestueux, qui ravit les cœurs par des regards passionnés et par les grâces de ses mouvemens. Son haleine est pour moi un vin délicieux que je mêle avec l'eau de rose de ses joues. Je passe le temps à baiser tour à tour le myrte et les roses de son visage, et je subjugue par mes embrassemens ce tendre rameau dont je presse les gracieux contours. Avec moi sont des amis en qui se trouvent réunis les sentimens les plus élevés et les plus généreux. Jamais aucun discours honteux n'est sorti de leur bouche; ils ne sont ni durs ni sévères; et je n'ai trouvé en eux que fidélité, qu'amitié sincère, exempte de toute envie. Celui-ci récite d'une voix pure et inimitable des poésies merveilleuses; celui-là raconte mille histoires variées, tour à tour plaisantes. et sérieuses. Nous avons un musicien qui surpasse en talent Ibn-Abad Iui-même. Près de lui est une belle au sein arrondi, dont tous les mouvemens sont pleins de mollesse et de charmes, et qui découvre en souriant. des perles d'un grand prix, mais qui jamais n'ont formé de collier. Avec sa noire chevelure et son front éclatant, elle égare ou dirige à son gré ses amans. Dans quelle douce ivresse je me trouve quand elle fait entendre sa voix! Oh! comme elle

sait bien alors mettre en fuite tous mes soucis! Nous reposons voluptueusement dans un lieu délicieux, sous des rameaux mollement agités. Ici les eaux coulent en abondance, comme les larmes d'un amant lorsque sa bien-aimée se détourne de lui. C'est un bosquet qui n'a point son semblable; on y respire les parfums suaves du musc et de l'aloès; on y entend gazouiller des oiseaux qui ne quittent point le myrte ni le myrobolanier. Les uns répètent d'une voix cadencée et pure les chants que d'autres ont commencés. Quiconque nous voit dit que nous habitons les jardins de l'éternité. Heureux état, pour lequel je sacrifie volontiers la droite voie à l'erreur! Eh! que m'importent les discours d'un délateur qui veut me conseiller, et me rendre dévot, peut-être! Ma joie et mon ravissement sont si excessifs, que je regarde les rois comme mes esclaves; et Kis, amant passionné de Léila, et tous ceux qui ont aimé, comme une armée dont je suis le chef.

# XCIX.

### MOWESSCHAH

COMPOSÉ PAR LE CHEIKH CHEHAB-EDDIN ALAZÂZY.

O nuit de l'union! ô coupe d'un vin délicieux! vous m'avez appris comment, sans être voilées, les joues perdent leurs pudiques couleurs. Jouis des plaisirs avant qu'ils ne s'échappent, revêts la robe de l'amour

et de la jeunesse, et bois à longs traits. Oh! qu'il est doux de vider les coupes en contemplant de tendres joues où fleurit la rose, et dont le contour gracieux est bordé de myrte! Le vin, n'en doutons pas, est la vie des ames. Orne donc de cette liqueur délicieuse les coupes qui sont vides; qu'elle soit pour les joyeux convives une jeune fiancée qui se montre à son amant couverte d'un voile d'or; et que les bulles légères qui brillent sur sa surface, nous tiennent lieu de pierreries. Regarde: déjà paraît la face de la terre, déjà les oiseaux du matin remplissent les airs de leur doux ramage, et déjà le bosquet est orné de gouttes de rosée. Eh bien! mettons fin à nos plaisirs en portant à la ronde des coupes en l'honneur du sourire aimable des fleurs après une douce pluie. Cueille de l'amour les fruits que tu desires, et mêle, autant que tu le pourras, la liqueur contenue dans la coupe avec l'haleine embaumée et délectable d'une belle aux prunelles plus meurtrières que Dzo'lfécâr, d'une belle aux yeux noirs et qui remporte des victoires avec des paupières languissamment baissées. Elle a rompu les nœuds de la cruauté, et, superbe, elle s'est avancée traînant la robe de la fidélité et de l'union. J'ai dit alors (et le bonheur que je goûtois auprès de ma bien-aimée étoit sans mélange): O nuit, durant laquelle m'a visité et comblé de ses faveurs celle qui est le soleil du jour, puisses-tu vivre dans ma mémoire plus long-temps que les autres nuits rapidement écoulées!

Un jour, je me plaignis à ma bien-aimée de l'excès de mes souffrances. Instruite de mon état, mais feignant de l'ignorer, elle me dit: Eh bien, c'est au demandeur à produire des témoins; pour moi, je ne dois que jurer. Aussitôt nous allâmes trouver un juge dont l'esprit étoit vif et perçant, un juge qui ne rendoit d'arrêts que dans des affaires neuves et plaisantes, un juge fort éclairé dans les lois de l'amour et qui savoit bien de quel côté il falloit manger l'épaule. Je lui dis: Décide notre différent. Où sont, répartit le juge, les témoins de ce que tu avances? Je répondis: Mes témoins, ce sont mes larmes. Eh bien, reprit le juge, lorsqu'elles auront témoigné, justice te sera rendue. Aussitôt mes larmes coulèrent en aussi grande abondance que les eaux des nuages. Alors le juge nous regarda en remuant la tête, et il dit: Cruels que vous êtes, laissez là ces fiers dédains. Donnerez-vous ainsi la mort à nos personnages les plus recommandables! Si ce jeune homme mourait de douleur, où seroit sa postérité! Après avoir dit ces mots, le juge me permit de cueillir la rose et d'aspirer la savoureuse haleine. Lorsque ma bien-aimée eut vu que le juge étoit pour moi, et que personne ne pouvoit mettre obstacle à sa décision, elle déposa toute son arrogance. Alors je l'embrassai aussi étroitement que le lam embrasse l'élif, et je lui reprochai sa cruauté. Ah! dit-elle, qu'Allah efface le passé!

# CI.

#### CONSEIL.

Un jour, je regardai dans le miroir, après l'avoir bien nettoyé; mes yeux ne purent reconnoître l'objet qui les frappa. Je vis la figure d'un petit vieillard qui m'étoit tout-à-fait inconnu; car, auparavant, je n'avois vu qu'un beau jeune homme. Je dis alors: Où est donc celui qui étoit hier là-dedans? quand a-t-il quitté ce lieu? Le miroir se prit à rire, et me dit tout étonné: Ce que tes yeux ont méconnu est arrivé. Jadis, Soléima, ta bien-aimée, te disoit: O mon petit ami! et aujourd'hui elle te crie: O vieux papa!

## CII.

## AUTRE CONSEIL.

Une jeune fille était tout émerveillée de sa beauté. Il est vrai qu'un être aussi parfait ne fut jamais créé. Je lui fis savoir que j'étais épris de ses charmes. Elle de rire aussitôt de ma déclaration; puis se tournant vers une jeune esclave qui étoit aussi charmante qu'un faon qui sommeille, elle lui adressa ces paroles: Dis à ce jeune homme: Regarde ta figure, et ensuite sois amoureux.

# CIII.

#### LE LIBERTIN CONVERTI,

C'en est fait: j'ai oublié mes maîtresses et le vin, et j'ai renoncé aux désordres et aux amoureux délires,

et je me suis abandonné tout entier à mon créateur, et j'ai dit un éternel adieu à tous les égaremens, et j'ai tourné mes regards vers les récompenses de mon souverain maître. Hélas! qu'elle a duré longtemps mon ardeur insensée pour les plaisirs! Désormais je ne livrerai plus aux passions les rênes de ma raison, mais tu verras ma main les tenir avec fermeté. Eh quoi! lorsque la vieillesse, sœur du repos, est arrivée, convient-il de songer encore aux délices de l'amour! Boire du vin aujourd'hui, ce serait pour moi un crime, quand bien même le vin me serait offert par les mains d'une beauté parfaite. Combien de fois j'ai poussé dans la carrière des plaisirs les coursiers de mes passions! Combien de fois j'y ai dressé ma tente! Que de roses j'ai cueillies sur des joues vermeilles! que de souples rameaux j'ai pressés contre mon cœur! Je ne regarderai plus la coupe que d'un air austère et dédaigneux, dût-elle se présenter à ma vue avec un doux sourire. J'ai résolu de revenir de mes criminelles erreurs; et me voilà devenu le modèle de quiconque veut persévérer dans ses desseins.

# ĆIV.

## PRIÈRE À DIEU.

O toi qui vois ce que renferme le fond des cœurs, qui entends tous les discours, et à qui l'on a toujours recours dans l'adversité; ô toi en qui l'on espère au milieu des afflictions; ô toi le protecteur et le refuge des malheureux; ô toi dont les trésors de libé-

ralité sont contenus dans cette parole féconde, Sois; jette sur moi des régards propices; c'est en toi qu'est la source de tous les biens. Je n'ai que ma pauvreté qui puisse intercéder auprès de toi : eh bien! chasse donc ma pauvreté en considération du besoin que j'ai de ton secours. Mon unique ressource est de frapper à ta porte; et si je suis repoussé, à quelle porte pourrai-je frapper! Quel est celui à qui j'adresserai ma prière, celui dont j'invoquerai le nom, si ton indigent est frustré de ta bienveillance! Non, ta générosité ne sauroit consentir à désespérer un prévaricateur; ta bonté est trop grande, et tes bienfaits trop multipliés!

# CV.

## PRIÈRE.

Le captif chargé du poids de ses iniquités se tient humblement devant ta porte, tremblant d'être puni des fautes que tu sais qu'il a commises. Il appréhende le châtiment dû à des crimes dont tu connais l'ignominie; il a confiance en ta miséricorde: il espère et il craint tout ensemble. O mon souverain maître, ne me réprouve pas dans le registre de ma conduite, lorsqu'au jour redoutable du compte, tu dérouleras les registres de toutes les actions des hommes. Sois donc mon consolateur dans la nuit du tombeau, au moment où les parens repousseront leurs parens, et où l'ami deviendra barbare envers son ami. Si ta vaste miséricorde, en laquelle je mets mon espérance, vient

à me manquer à cause de mes excès criminels, hélas! je péris sans ressource.

## CVI.

Le captif chargé de ses iniquités reste prosterné devant ta porte. Son cœur s'est écarté du chemin de la vérité. Naguère il a été rebelle à tes lois, et à dessein, et par ignorance, et par séduction. Dépouillé de la crainte de Dieu, il ne s'est point préservé de l'iniquité. Ses fautes se multiplient avec ses années, et le voilà plongé dans la nuit de l'erreur. L'aurore de la vieillesse chenue a commencé à paraître, et son cœur reste enseveli dans les ténèbres, et aucun rayon de la vérité ne s'y est introduit. Trente années se sont écoulées comme de légers songes, où comme de rapides éclairs. Enfin elle est arrivée la vieillesse qui avertit l'homme que lorsque la saison du jeune âge est passée il doit bientôt mourir. Infidèle Ahmed! ta jeunesse s'est enfuie, et ton âge avancé t'adresse de continuels reproches. Tes yeux ont-ils veillé pendant le temps qui s'est écoulé! Le regret de tes fautes les a-t-il baignés de pleurs! Eh bien! que la tristesse et la douleur t'arrachent aujourd'hui des larmes de sang; ce n'est que par tes larmes que tu feras connaître que . ton cœur est vraiment affligé.

# CVII.

O mon ame! prépare-toi à la mort et travaille à te sauver. L'homme prudent est celui qui se tient tou-

jours prêt. Tu as appris que ce qui vit ne dure point, et qu'il n'y a pas moyen d'échapper à la mort. Tu uses seulement d'une chose que tu as empruntée; tu la rendras, sans doute. Ne faut-il pas rendre les objets prêtés! Tu es sans inquiétude, mais la fortune médite ses coups; tu es folâtre, mais la mort est sérieuse. De quelles richesses, de quel bonheur peut jouir sur la terre l'homme dont le partage est le sépulcre! N'espère pas rester éternellement dans une mine de mort, ni dans une demeure où tu dois goûter le trépas. Comment l'homme peut-il trouver des charmes à la vie, lui dont tous les soupirs sont comptés!

# CVIII.

Déjà tu as passé soixante-trois ans; qu'espères-tu donc maintenant! qu'attends-tu! Les avant-coureurs de la mort sont descendus auprès de toi, et tu ne t'abstiens pas de l'iniquité! et tu ne la repousses pas loin de toi! Nos jours s'enfuient d'un vol précipité, et tu persistes dans tes égaremens! Ah! si tu eusses été sage pendant tout le temps qui vient de s'écouler, tu aurais échangé ta vie criminelle contre une vie meilleure. Pourquoi ne te prépares-tu pas une place dans la demeure stable et éternelle! Est-ce que tu desires te sauver du trépas! tu sais bien qu'il n'épargne personne. Après cette vie, tu seras introduit ou dans un jardin délicieux, ou dans un enfer qui étend au loin ses flammes.

# CIX.

Pense attentivement aux choses d'ici bas, et tu verras que ce monde méprisable est comme une ombre. Tout ce qui existe sera inévitablement la proie de la mort, et il ne restera que la face glorieuse du seigneur ton Dieu.

# CX.

Ta vie est divisée en deux parts: considère bien ce qu'elles sont. Ce qui est passé est un songe; ce qui reste, un desir.

# NOTES

# EXPLICATIVES, CRITIQUES ET LITTÉRAIRES.

Page 4. Abou'tthayyb Ahmed ben-Alhosain Almoténabby naquit à Coufah, l'an 303 de l'hégyre [915 de J. C.], et passa sa jeunesse en Syrie, où il se livra avec ardeur à l'étude des belles-lettres. Enorgueilli de la réputation que lui donnoient ses vers, il voulut s'ériger en prophète; mais il échoua dans ses projets. Abou'tthayyb s'attacha ensuite à plusieurs grands personnages dont il célébra les louanges, et mourut assassiné, non loin de Bagdad, l'an 354 [965 de J. C.]. Il fut surnommé Almoténabby [celui qui se dit prophète].

Le Diwan ou Recueil des poésies d'Abou'tthayyb Ahmed ben-Hosaïn Almoténabby est en possession d'une haute renommée chez les peuples de l'Orient qui parlent ou qui cultivent la langue arabe; et il est étudié soigneusement de tous ceux qui se plaisent aux compositions poétiques. Les écrivains arabes s'accordent tous à exalter le mérite d'Abou'tthayyb: ils aiment à citer ses vers et à en faire remarquer les beautés.

Le biographe Ibn-Khilkân, qui partage l'admiration commune, nous apprend que les écrits de ce poëte ont donné naissance à plus de quarante commentaires. Cet honneur que lui seul a obtenu, prouve qu'il tient un rang distingué parmi les poëtes de sa nation. L'auteur d'une élégie sur la mort d'Abou'tthayyb, a dit: « Jamais les hommes ne verront un » second Almoténabby: eh! le premier né du temps peut-il » trouver son semblable! Dans ses vers il est prophète, sans » doute, et ses miracles sont dans ses pensées. »

ما رأى الناس ثاني المتنبي الى ثان يُرى لبكر الزمان هو في شعرة نـبيّ ولكن في ظهرت معيزاته في المعاني (١٠)

Quand, après avoir fait de l'arabe l'objet d'une étude sérieuse, on passe à la lecture d'Abou'tthayyb, on ne peut manquer de reconnoître en lui les qualités qui constituent l'homme de génie. Ce poëte a de l'imagination, de la verve, de l'enthousiasme, et il se distingue principalement par des traits mâles et énergiques et par l'élévation des pensées. Son style est concis, nerveux et brillant d'heureuses expressions. Il a l'esprit naturellement porté vers le sublime, auguel il atteint quelquefois; mais aussi, à force de vouloir y tendre, il se méprend assez souvent dans le choix des pensées ou des images, et alors il tombe dans l'exagération et l'enflure. On trouve chez cet auteur de froides allusions, des pointes et des jeux d'esprit, défauts, au reste, qui sont communs au plus grand nombre des poëtes arabes. Ces vices, qui déparent à nos yeux la plupart de leurs productions, semblent être une tache originelle dont aucun d'eux n'a pu se garantir entièrement; en sorte que rien n'est plus rare que de rencontrer une pièce de vers arabes où notre goût perfectionné, mais trop exclusif, ne trouve quelque chose à reprendre.

Ici, je hasarderai quelques réflexions. La poésie des Arabes n'ayant pu s'enrichir d'aucune espèce de fiction, et par-là se trouvant privée d'un ressort si nécessaire pour plaire et attacher, il a fallu que ceux qui avoient du talent pour les vers s'étudiassent à ouvrir d'autres sources d'intérêt et d'agrément. Ils ont cru qu'il leur suffisoit, pour atteindre ce but, de déployer les richesses de leur langue, et de faire jouer leur esprit dans tous les sens. De là, il est arrivé que quelques-

<sup>(1)</sup> Ces vers sont du genre nommé المجر الخفيف metrum leve. La mesure se compose des pieds فاعمالات مستفعلن فاعلاتن pour chaque hémistlehe. مفاعلن se change souvent en فعلاتن et مستفعلن et مستفعلن والم

uns ont voulu donner à leurs pensées un air de grandeur ou de délicatesse, en les retournant ou en les reproduisant sous toutes les formes imaginables; que d'autres ont affecté de rendre presque imperceptible la liaison des idées, et de se servir des expressions les plus inconnues du vulgaire; que d'autres encore ont semé avec profusion, dans leur style, les antithèses, les métaphores, les ornemens les plus étudiés, et se sont appliqués à produire, par une combinaison adroite de mots opposés, rimant ensemble, et se heurtant, pour ainsi dire, les uns contre les autres, une harmonie qui flatte l'oreille, mais qui ne fait souvent que suppléer au vide des pensées et des beautés solides.

Cependant, bien que ces défauts se rencontrent dans la plupart des compositions poétiques des Arabes, il seroit injuste de conclure qu'elles n'ont aucun droit à notre estime.

Tout ce luxe et tous ces faux brillans mis à part, elles offrent un nombre considérable de morceaux marqués par divers genres de beautés. Les Arabes savent peindre à grands traits, et avec les couleurs convenables, les glorieux exploits, la grandeur d'ame et la générosité. Dans l'élégie, la douleur leur inspire des accens tendres et vrais; dans la poésie morale et religieuse, ils sont graves et pathétiques: quelquefois même ils rivalisent avec la bible pour l'expression et le sentiment. Les poëmes où ils chantent le vin et les transports de l'amour, contiennent des passages qui respirent la grâce et la volupté; on y aperçoit ce délire qui nous charme dans les plus grands maîtres. Les débuts de leurs compositions sont, en général, irréprochables. Le poëte saisit le point d'où il faut partir; et son esprit ne s'étant pas encore égaré, il ne dit rien qui ne soit naturel. Si, dans la suite, il paroît s'écarter de sa route et courir après des idées extraordinaires, c'est que, comme je l'ai déjà fait observer, privé totalement de la ressource des fictions, et néanmoins obligé de captiver de plus en plus l'attention, il est, pour ainsi dire, forcé de répandre

à pleines mains les fleurs du discours, d'outrer les figures, de prodiguer les traits subtils et raffinés, et de couvrir ses pensées d'un voile mystérieux.

Mais remarquons qu'il se trouve dans les poëtes arabes un certain nombre d'idées et de figures qui ne doivent pas être considérées comme mauvaises, bien que dans la traduction elles offensent notre délicatesse. Ces idées et ces figures sont propres à la langue arabe; elles sont reçues et consacrées, et elles n'ont point assurément, dans l'esprit de l'écrivain qui en fait usage, toute l'intensité qu'il paroît leur donner. Les mots de notre langue n'ayant pas toujours une convenance exacte avec les expressions arabes, il suit de là nécessairement que les idées et les images du poëte perdent quelquefois de leur force, de leur vivacité, de leur justesse même, et ainsi nous affectent moins agréablement qu'elles ne le font dans l'original, lequel a toujours le rapport parfait de l'expression avec la pensée. Mais je me hâte de revenir à Abou'tthayyb Almoténabby.

Le premier qui, en France, a fait connoître ses poésies, est M. le baron Silvestre de Sacy, dans sa Chresthomathie arabe. Les morceaux que cet illustre orientaliste a publiés sont propres à donner une idée des qualités et des défauts de leur auteur. Depuis, M. Freytag, élève du grand maître que je viens de citer, et aujourd'hui professeur très-distingué de langues orientales en l'université de Bonn, a imprimé quelques morceaux d'Abou'tthayyb, avec une traduction latine. Voyez les notes de son livre intitulé Selecta ex historia Halebi, pag. 131, 141. Le même savant a publié, à la suite du poème de Kaab, fils de Zoheir, un poème qu'Almoténabby a composé en l'honneur d'Abou'lfadhl Mohammed, fils de Hosain, connu sous le nom d'Ibn Alamid. M. Antoine Horst, élève de M. Freytag, a publié en 1823 un morceau composé par notre poète, à la louange de Hosain, fils d'Ishac Attanoukhy.

M. de Hammer, orientaliste de beaucoup d'esprit et de

talent, vient d'enrichir la littérature allemande d'une traduction en vers de toutes les poésies d'Abou'tthayyb Almoténabby. Une traduction en vers français d'un poëte asiatique me paroît impossible. Celui qui entreprendroit ce travail, gêné sans cesse par les entraves de notre poésie, et obligé de s'assujettir à nos convenances littéraires, ne sauroit offrir tout au plus qu'une imitation de l'original; et alors son zèle et ses efforts seroient infructueux.

Je me suis servi, pour la publication de ces extraits d'Abou'tthayyb Almoténabby, des manuscrits arabes de la Bibliothèque du Roi, numérotés 1428, 1430 et 1433. Ce dernier, écrit en caractère africain, et divisé en trois parties, contient le commentaire du cheïkh Attabrizy, et est intitulé L. J'ai aussi fait usage d'un manuscrit avec le commentaire d'Alwâhédy, appartenant à M. le baron Silvestre de Sacy, et que ce savant a bien voulu me confier.

# I.

Page 6. Les vers de ce poëme ont huit pieds, et sont du genre nommé الجر (البسيط , metrum expansum. Chaque hémistiche est composé des pieds مُستَفْعِلُن فَاعِلُنْ répétés deux fois. فَعَلَى se change fréquemment en فَعَلَى .Le dernier pied est toujours فَعَلَى Le dernier pied est toujours فَعَلَى lorsqu'il rime avec le dernier, comme on peut le voir au 1.°r et au 38.° vers.

Vers 1. لاخيل Si, après la particule Y, il y a deux noms liés par une conjonction, le second peut être mis au nominatif ou à l'accusatif; mais si, dans ce cas, la particule négative est répétée, elle peut perdre totalement son influence. Elle peut aussi influer sur la syntaxe des deux

noms, ou sur celle de l'un des deux seulement. (Grammaire arabe de M. le baron Silvestre de Sacy, tom. II, pag. 54.)

Il est de règle dans la poésie arabe que les deux hémistiches du premier vers d'un poëme riment ensemble.

Le poëte s'adresse à lui-même la parole. Ce début est plein de grâce et d'aisance.

Vers 2. فَنَى est l'un des noms d'action dérivés du verbe primitif trilitère.

Vers 3. الخريدة est ainsi expliqué par l'auteur du الخريدة est ainsi expliqué par l'auteur du câmous: البكر المتحدث virgo intacta. Plus bas on lit والورية التي المتقب ce qui veut dire: le mot alkharidet signifie aussi la perle qui n'est point percée.

Vers 4. A la lettre, Et si de forts liens m'ont empêché de courir, je puis du moins hennir dans ces liens. Ce qui signifie: Si je n'ai pu t'être utile par mes actions, je puis du moins te servir par mes discours. Pour plus de clarté, j'ai changé, dans ma traduction, la métaphore en comparaison, mais c'est aux dépens de l'énergie qui caractérise le vers arabe.

Page 7, v. 7. ريضة raudh est le pluriel de روض et signifie des sables ou des pâturages au milieu desquels l'eau coule en abondance. الخزن , dans le Câmous, est le nom d'un pays qui appartenoit aux enfans de Yarboua, et dans lequel se trouyent des raudhs et des plaines.

Vers 11. Suivant le scholiaste Alwâhédy, dont je donne des extraits à la suite de chaque poëme d'Abou'tthayyb, le poëte veut dire que Fâtik ayant été instruit par le Temps ou la Fortune que les richesses manquent de stabilité, il les a aussitôt distribuées pour acquérir de la gloire. Quant au mot Jevoix, parole J, il ne doit s'entendre ici que des leçons données par les vicissitudes de la fortune.

Vers 13. Les mots و دخول الكان signifient littéralement, et joindre, attacher le kâf, c'est-à-dire, la préposition d qui sert à comparer, à Fâtik, est une erreur. Ce vers est remarquable par son énergique concision: de plus, l'éloge de Fâtik est amené avec beaucoup d'adresse. Tout ce passage étincelle de beautés poétiques.

Page 8, v. 15. Le texte dit à la lettre, Les glaives ont leur trépas, aussi bien que les guerniers.

Vers 18. Le poëte fait ici allusion aux soirées délicieuses que produisent, chez les Arabes, au coucher du soleil, le souffle des zéphyrs et la diminution de la chaleur. ( Voyez le commentaire, pag. 13.)

Vers 19. Le chyza الشيزى est une espèce de bois noirâtre dont les Arabes font des écuelles. Le mot الشيزى est ici une synecdoque, la matière pour la chose qui en est faite. Ainsi l'auteur s'est exprimé d'une manière plus poétique que s'il avoit nommé la chose par son propre nom. L'idée renfermée dans ce vers a quelque chose qui répugne à notre délicatesse; mais il faut avoir égard à la différence des langues, des temps et des mœurs.

Vers 21. Les mots يروى صدى الارض signifient littéralement, il étanche la soif de la terre. L'auteur du Câmous donne à صدى le sens de صدى

Page 9, v. 24. الاطيفال, les petits enfans, est le diminutif du pluriel اطفال, enfans. ( Voyez la Gramm. ar. de M. Silvestre de Sacy, tom. I, pag. 224.)

Vers 25. Ce vers a embarrassé les commentateurs; j'ignore si j'en ai bien saisi le sens.

Vers 26. Le texte dit, La connoissance réelle que tu acquiers de lui, te le fait voir double de ce qu'il est en apparence. est opposé à منظر: l'un signifie l'aspect, l'apparence; l'autre, la

réalité. Consultez, sur la juste signification de ces deux mots, la traduction d'Abd-allatif, publiée par M. S. de Sacy, page 265. J'ai été obligé, dans ma traduction, de paraphraser le second hémistiche, afin de donner plus de développement à la pensée de l'auteur. Il y a encore opposition entre les mots Ll et Jyl. Celui-ci a le même sens que le serâb ou mirage. Le serâb est une vapeur qui s'élève dans les déserts de quelques contrées de l'Orient, et qui présente aux voyageurs l'image de l'eau. M. Wilhelm Gesenius, l'un des plus profonds orientalistes de l'Europe, a recueilli des détails fort curieux sur ce phénomène. Voyez son commentaire sur Isaïe, ch. 35.

Vers 27. Fâtik étoit surnommé Almedjnoun par ses ennemis, à cause que son excessive bravoure ressembloit à de la folie.

Vers 29. Quoique le mim de pa ne soit point suivi de l'élif d'union, il prend le dhamma, et par ce moyen on a le pied . فَعَلَى .

Page 10, vers 32. L'expression امم الكعب dur de næuds, signifie des lances dont le bois est un roseau à næuds très-durs et très-forts.

Vers 34. A la lettre, Il s'est tellement emparé de la gloire, que ni le ha, ni le mim, ni le dâl de ", n'appartiennent à celui qui se glorifie d'y être parvenu.

Vers 38. Louange outrée. Observons ici que les Arabes possèdent peu l'art si difficile parmi nous de louer les grands avec finesse. Chez eux, la louange est trop directe et trop chargée d'hyperboles; il semble qu'elle soit plutôt le calcul d'une flatterie basse et intéressée, que l'effet naturel de l'estime et de l'admiration. Mais si l'encens d'Abou'tthayyb est quelquefois assez mal préparé, si la sincérité et le désintéressement de ce poëte ne sont pas à l'abri de tout soupçon,

il a du moins, au-dessus de beaucoup d'autres panégyristes, le mérite de relever par des images nobles et vives les vers qu'il a composés en l'honneur des grands personnages, et d'y jeter, de loin à loin, des pensées fortes et élevées. Avec cette précaution, il prévient le dégoût qu'inspire infailliblement un éloge qui manque de ces qualités essentielles.

Page 11, v. 41. مغضال est un adjectif verbal de la forme , qui a la signification fréquentative ou énergique. (Gr. ar. de M. S. de Sacy, tom. I, p. 233.)

Vers 46. فضلة est le pluriel de فضل et de ألفضول , et signifie des choses superflues , qui sont au-delà du nécessaire. Les derniers vers de ce poëme sont autant de maximes pleines de force et de sens.

### 11.

Puge 15. Ce poëme est sur le mètre appelé المجر الكامل metrum perfectum. Chaque hémistiche se compose du pied مُثْفَاعلى reproduit trois fois. مُثْفَاعلى devient souvent مُتْفَاعلى ou, ce qui est la même chose, مُشْقَعْعِلَى.

Vers 1. النجسّل signifie benè pulchrèque sese habere تنزيّن ; ornatus comptusque fuit, dans le Câmous; suivant Reiske, colligere sese, sese in rebus adversis constantem monstrare. Cette expression me paroît être prise de ce passage connu du Coran: وصبر جيل, ch. XII, verset 18, de l'édition de Hinkelman. La même expression se trouve dans le 5.° vers de la Moallaca d'Amrialcaïs:

# يقولون لا تهلك اسى وتجمل

Mihi dicebant: ne ægrimonia pereas, sed te benè gere. (Édit. de M. Lette, pag. 50.)

M. Hengstenberg, élève de M. Freytag, a publié en 1823 la Moallaca d'Amrialcaïs; il a rendu ainsi ce passage: Dixerunt: noli confici dolore, SED STRENUUM TE PRÆBE.

Page 16, v. 3. On trouve à-peu-près la même idée dans ce beau vers de Saurin:

Qu'une nuit paroît longue à la douleur qui veille!

Vers 4 et 5. Sentimens sublimes, et rendus avec une énergie vraiment admirable.

Vers 8. Almoténabby parle ici sans doute des deux pyramides de Djyzeh, remarquables par leur élévation et leur solidité. Consultez, sur les pyramides de cette province, Abdollatiphi compendium memorabilium Ægypti, arabicè, pag. 49 et suiv. de l'édition de M. Paulus. Voyez aussi la traduction française, accompagnée de notes, que M. le baron S. de Sacy a donnée de cet ouvrage; pag. 171 et suiv.

Page 17, vers 11 et 12. Dans une élégie magnifique sur la mort de Mân, que M. de Humbert, professeur distingué de langues orientales à Genève, a publiée dans son Anthologie arabe, on rencontre des idées semblables. Je transcrirai seulement la version française de l'habile interprète:

« Les richesses de Mân ne consistoient pas en or et en » argent, mais en des épées tranchantes, en des cottes de » mailles et des cuirasses, en des lances indiennes de cou-» leur foncée, dans lesquelles on voyoit réunies la souplesse » et la solidité.

» Il n'accumuloit que des actions louables qui ne périront » point; tout son trésor étoit une sainteté exemplaire, à la-» quelle il dut sa gloire et ses hautes distinctions. » M. de Humbert admire avec raison ce passage.

Page 18, v. 25. الأشهب lest le diminutif de الأشهب Les Arabes emploient quelquefois la forme diminutive pour agrandir et exalter une chose, تصغير تعظم Voyez le Hariri de M. S. de Sacy, page 316.

est expliqué dans برقع est expliqué dans برقع الموابّ وبرقعه السبه ابّاء فتبرقع ،: le Câmous

Vers 30. اَيْنُى ,est pour أَفْعُلُ ,est pour أَفْعُلُ ,est pour اليدِ محسرة : Vers 34. On lit dans le Câmous cette définition اللسان طرفه وهمرة السوط عقدة اطرافه على

Page 20, v. 35. الدم سال Le Câmous.

Vers 37. مرتع . Expression figurée très-juste et très-pittoresque.

كل من ملك الغرس سمى كسرى بفقع الكاف .39, 39 Vers و Vers وكسرها و كل من ملك الترك سمى فيصر وكل من ملك الترك سمى خاقان وكل من ملك الجبشة سمى خاقان وكل من ملك الجبشة سمى النجاشي ،

Les souverains de Perse ont le titre de Kisra, ou Kesra; ceux des Grecs ont celui de Caisar, et ceux des Turcs celui de Khâcân; les souverains de la tribu de Hamyar ont le titre de Tobbaa, et ceux de l'Éthiopie celui de Nedjâchy. (Extrait du حَلَيْةُ الْكَمِيْتُ , chap. 14, n.° 1472 des manuscrits arabes de la Bibliothèque du Roi).

L'arabe dit: et que quatre pieds ne portent pas de coursier. Cette pièce est une véritable élégie, genre que les Arabes ont traité avec beaucoup de succès, et auquel appartiennent, en tout ou en partie, la plupart de leurs compositions poétiques, quoiqu'ils ne les aient pas toujours rangées sous cette dénomination. Quelques exagérations et quelques traits de mauvais goût semés dans ce poëme élégiaque ne peuvent nous faire fermer les yeux sur les pensées nobles et élevées qu'il renferme. Les douze premiers vers sont d'une vérité frappante. J'en dirai autant des neuf derniers, qui offrent un tableau fort animé.

# III.

Page 23. Ces vers sont du genre nommé البعر المتقارب metrum conjunctum. La mesure est فُعُولُنُ répété huit fois. Le dernier pied de chaque hémistiche est فعلُ pour المنون Vers 3. Nous voyons que la dernière syllabe du mot المنون est transportée, pour la mesure du vers, au second hémistiche. المون المالية ont le même sens que المنون المنية المالية المالية (Yun des commentateurs d'Abou'tthayyb, la mort est nommée المنون المنية سميت, parce qu'elle enlève la force, ou bien parce qu'elle est elle-même pleine de force. بناك لانها تنهب بالمنة او لانها شدينة المنت المنت المنت المناه ا

# IV.

Page 26. Je prie les personnes qui ont étudié la langue poétique des Arabes, de porter leur attention sur ce morceau, qui, pour la beauté des idées et l'énergie du style, doit être mis au rang des chefs-d'œuvre de la poésie arabe. Almoténabby a perdu son bienfaiteur et son ami; dès-lors, tout commerce avec les hommes lui devient importun et odieux: son ame, accablée de chagrins et d'ennuis, aime à se repaître d'idées tristes et sombres; il ne voit par-tout qu'injustice, perfidie, trahison; et il gémit d'avoir consumé une vie inutile au milieu des hommes de son siècle.

Dans ma traduction, je me suis attaché à rendre toutes les expressions du poëte aussi fidèlement que le comporte le génie de notre langue. Je serai satisfait de mes efforts, si, malgré la foiblesse de ma copie, j'ai pu faire entrevoir la vigueur de l'original.

Vers 1. Ce poëme est sur le mètre appelé البحر البسيط, lequel est expliqué pag. 105.

حتی ما est pour حتام

Vers 2. Pour avoir فعلن au dernier pied, le poëte a converti le djezma exigé par المر en kesra. La poésie arabe admet cette licence.

Page 27, v. 8. Almoténabby appelle les chevaux autruches du désert, à cause qu'ils courent aussi vîte que les autruches. الخارط est le pluriel de الجاري ; ce mot signifie la bride faite de cuir ou de poil qu'on attache au cou des chameaux.

Vers 9. Les Arabes idolâtres, avant d'entreprendre quelque chose d'important, cherchoient à deviner avec des flèches si la fortune leur seroit favorable. Mahomet abolit cet usage.

Vers 10. Le poëte désigne ainsi les cheveux noirs et épais des jeunes gens qui l'accompagnent, اللثام, dont le pluriel est ما على الفم من النقاب, signifie, suivant le Câmous, ما على الفم من النقاب Dans le précieux commentaire du Hariri de M. S. de Sacy, on lit: . اللثام ما يغطّى به الشفة من ثوب.

Vers 13. Les mahométans appellent temps de l'ignorance ou de l'idolâtrie, les temps qui ont précédé la venue de leur apôtre, lequel leur a enseigné le dogme de l'unité de Dieu. Les Arabes qui ont existé avant Mahomet regardoient comme sacrés quatre mois de l'année. Pendant ce temps, ils ne faisoient aucune incursion ni aucun acte d'hostilité, et ils vivoient tous en sûreté. Mahomet approuva l'observation de ces mois.

Vers 14. Ce vers est un des plus beaux que je connoisse. Rien, ce me semble, de plus poétique que les expressions غير . Les connoisseurs en sentiront tout le prix.

ومشافرها بيض est l'équivalent de بيضًا مشافرها et المنطقة de بيضًا بيضًا عضرا فراسنها على Voyez sur cette espèce de proposition adverbiale, la Gram. ar. de M. S. de Sacy, t. II, pag. 68.

Page 29, v. 26. On doit remarquer dans ce vers un exemple de l'étonnante énergie de la langue arabe.

Vers 28. وان كانوا ذوى رجم, mot à mot, etsi homines sint possessores uteri. Cette expression est pleine de noblesse.

Vers 29 et suivans. Il ne suffit pas de lire les poëtes, il faut encore les sentir. Remarquons combien la particule في a de force dans cette inspiration soudaine ; remarquons toutes les beautés de style qui brillent dans ce passage plein de mouvement, de verve et d'enthousiasme.

Page 30, v. 33. تنشك pour تشك . Gramm. arabe de M. S. de Sacy, t. I, p. 145.

Vers 35. Ces réflexions affligeantes se rencontrent fréquemment dans les poëtes arabes. L'auteur du Lamyyat-al-adjem a dit:

# غاض الوفاء و فاض الغدار وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعسل

« La bonne foi a disparu, et la perfidie s'est débordée, et la » distance qui sépare le discours de la parole s'est agrandie. »

Les mots فاض et فاض sont employés ici métaphoriquement, et ils offrent une image d'une merveilleuse beauté.

La plus sombre mélancolie règne dans cette composition d'Abou'tthayyb; presque tous les vers portent l'empreinte d'un cœur profondément ulcéré. Dans les onze derniers, le poëte est vraiment inspiré; ses idées sont grandes, vraies et rendues avec cette concision énergique qui caractérise la haute poésie arabe.

L'expression et il les a réjouis, est de sentiment. A la fin du vers, il y a une ellipse qui consiste dans le retranchement de ces mots, et il nous a attristés. Cette suppression donne au vers quelque chose de plus vif et de plus poétique.

## V.

Page 34. Les Kharedjites sont ceux qui se révoltent contre le prince légitime et établi par le consentement du peuple, et c'est de là que vient leur nom, qui signifie révolté ou rebelle. Voyez les Observ. hist. et crit. sur le mahométisme, par George Sale, pag. 353.

Les Bénou-Kélâb, ou enfans de Kélâb, descendoient d'Adnan par Caïs - Aïlan. Adnan descendoit en droite ligne d'Ismaël, fils d'Abraham, qui est le père des Arabes appelés Mostarabes, c'est-à-dire, naturalisés, entés. De la tribu des Bénou-Kélâb sortirent des princes qui régnèrent à Halep et dans une grande partie de la Syrie, Voyez Pococke, Specimen hist. arab. p. 46 et s. éd. de M. White. Voyez aussi la Chrestomathie arabe de M. S. de Sacy, tom. III, p. 110 et 111.

Page 35, v. r. Les vers de ce poëme ont huit pieds, et sont du mètre appelé الجسر الطويل, metrum longum. Chaque hémistiche est composé des pieds فعول مفاعيلين répétés deux fois. فعول , et وغول مفاعيلين , et فعول . مفاعيلين .

Dans les premiers vers, le poëte adresse la parole à une femme qu'il ne nomme pas.

Suivant le commentateur, il y a deux manières de considérer l'expression composée : ou elle est l'abrégé de ces deux mots : ou bien elle est pour L'IV. Dans ce dernier cas, l'élif hamzé auroit été changé en ha, afin que deux particules énergiques ne se rencontrassent pas dans le même mot. Voyez le comm. p. 41.

Pag 36, v 6. الاغـرّ est le pluriel de الغـرّ, qui a le même sens que الاغـر blanc. On appelle الابيض le cheval qui porte sur le front la marque blanche nommée

Vers را الخبط est le desir que nous avons de posséder un bien semblable à celui dont jouit une autre personne, mais non à son préjudice. الحسن est le chagrin que nous éprouvons des biens ou avantages d'une autre personne, avec le desir qu'elle en soit privée. Voyez le commentaire, p. 41. Voyez aussi le Hariri du baron S. de Sacy, p. 29, 114 et 596.

Vers 9. On trouve une idée semblable dans la seconde partie de ce vers d'Omar ben-Fâredh:

Vers 10 et suiv. Ce n'est qu'ici que le poëte commence à parler de Dillir. Dans tout ce qui précède, il se prépare et prélude, pour ainsi dire, à l'éloge qu'il va faire de ce héros. Nous pouvons remarquer dans ce début un exemple de l'art et de l'intérêt que les Arabes savent mettre dans leurs compositions. Dès le premier vers, le poëte s'empare de notre attention, et il continue à l'exciter par des traits vifs, brillans et pleins d'originalité, jusqu'à ce qu'il la fixe entièrement sur son héros. Cette suspension est un des moyens dont se sert la poésie lyrique pour nous attacher.

Page 37, v. 15. Ce vers me paroît un des plus beaux de cette pièce; il y a dans la pensée une antithèse pleine d'éclat. L'expression عبرد ذكر est hardie et pittoresque; ce qui précède et ce qui suit est éminemment poétique.

Page 38, v. 20. L'arabe dit: et avec des coursiers qui, lorsqu'ils rencontrent des bêtes fauves et des pâturages, refusent de paître, à moins que notre marmite n'ait bouilli. Ces derniers mots sont très-nobles dans l'arabe.

Vers 24. الشاة est le diminutif de الشربهات, qui, suivant le Câmous, signifie un seul individu mâle de l'espèce des brebis, des chèvres, des daims, des bœufs, des autruches, ou des onagres.

Page 39, v. 33. Exagération qui dépare ce morceau rempli de beautés.

Page 40, v. 34. Idée ingénieuse et originale, mais qui perd beaucoup de son prix dans la traduction.

Page 44. Omar ben-Fâredh naquit au Caire l'an 577 de l'hégire (1181 de J. C.), et mourut dans la mosquée Alazhar l'an 632 (1235). Son corps fut déposé au pied du mont Mocattam. Le biographe Ibn-Khilcân, qui avait connu plusieurs de ses compagnons, a laissé fort peu de détails sur sa vie.

Parmi les poëtes qui ont le plus contribué à donner de l'éclat à la littérature arabe, il faut placer, sans contredit, Omar ben-Fâredh. Les Orientaux en font le plus grand cas; et les éloges magnifiques qu'ils lui ont décernés unanimement, ne nous permettent pas de lui refuser notre estime. Celui qui a commenté ses œuvres, et qui, suivant ses propres expressions, avoit conçu, dès sa plus tendre jeunesse, une vive passion pour les écrits de ce poëte, et avoit desiré les confier à sa mémoire avec la même ardeur que l'amant desire la présence de son amie, dit, dans les transports de son admiration, que Dieu a inspiré à Omar ben-Fâredh des vers auprès desquels les diamans les plus précieux et les colliers les plus riches sont vils et méprisables; qu'il l'a doué d'une éloquence qui brille comme les fleurs riantes des prairies, et comme la lumière qui déchire le voile de la nuit obscure; que ce poëte s'est plongé dans les mers profondes de la poésie, et en a retiré des perles qui ont étonné les plus habiles; que, dans l'art de célébrer les louanges d'une maîtresse, il a laissé bien loin derrière lui tous ses rivaux; qu'il doit être considéré comme le chef des amans, et qu'il est vraiment digne de leur donner des leçons et de leur servir de modèle.

Les vers d'Omar ben-Fâredh sont pleins de grâce, de dou-

ceur et d'harmonie. W. Jones, dans son ouvrage qui a pour titre, Commentarii poeseos asiaticæ, observe avec raison que les débuts de la plupart de ses compositions poétiques se distinguent par une merveilleuse beauté. La verve et l'enthousiasme caractérisent également cet auteur; et, pour la force et l'énergie de l'expression, il marche de front avec Abou'tthayyb Ahmed ben-Hosaïn Almoténabby.

L'intelligence parfaite de ses productions ne peut être que le fruit d'une étude longue et approfondie de la poésie arabe. Deux causes principales les rendent d'un difficile accès. La première, c'est qu'il arrive souvent à ce poëte de quintessencier le sentiment; et alors ses idées sont si subtiles, si déliées, et, pour ainsi dire, si impalpables, qu'elles échappent presque aux poursuites du lecteur le plus attentif; souvent même elles disparoissent dès qu'on les touche pour les transporter dans une autre langue. On voit qu'il a pris plaisir, par un choix de pensées extraordinaires, et par la singularité des tours, à mettre à l'épreuve la sagacité de ceux qui étudient ses ouvrages. Au reste, les lettrés de l'Orient pensent qu'un poëte est sans génie et sans invention, ou bien qu'il compte peu sur leur intelligence, quand il n'a pas soin de leur ménager des occasions fréquentes de faire briller cette pénétration qui sait découvrir les sens les plus cachés. Il faut donc que le poëte arabe, s'il veut obtenir les suffrages et l'admiration des connoisseurs, n'oublie pas de porter quelquefois à l'excès le raffinement et la subtilité dans ses compositions, d'aiguiser ses pensées, et de les envelopper de telle sorte dans les expressions, qu'elles se présentent au lecteur comme des énigmes, qu'elles réveillent son attention, piquent sa curiosité, et mettent en jeu toutes les facultés de son esprit. Or, il faut convenir qu'Omar ben-Fâredh n'a point manqué à ce devoir prescrit aux poëtes arabes, et qu'il n'a point voulu que ses lecteurs lui reprochassent de leur avoir enlevé les occasions de montrer leur sagacité.

La seconde cause qui me semble contribuer à répandre quelque obscurité dans plusieurs de ses poésies, c'est qu'il s'est plu à y semer des allégories religieuses et des idées mystiques où, sous le voile de peintures profanes et voluptueuses, sont figurés des objets purement spirituels. Les Orientaux se sentent beaucoup d'attrait pour ce genre de composition. Chez ces peuples, il paroît suppléer, en partie, à cet intérêt qui, pour nous, résulte de l'emploi de la mythologie et du charme des fictions.

C'est dans l'Orient, sans doute, que la poésie mystique a fait entendre ses premiers accens. Graves et méditatifs, affranchis des distractions dans lesquelles sont incessamment engagées les nations européennes, par les rapports habituels d'un sexe avec l'autre, et par des plaisirs toujours variés; mais cependant avides de jouissances intérieures, et tourmentés du besoin impérieux de se laisser subjuguer par quelque grande passion, les Orientaux ont pensé que la spiritualité, les idées abstraites et contemplatives pouvoient combler le vide qu'ils trouvoient au-dedans d'eux-mêmes, et donner à leur ame l'aliment qui lui est nécessaire, en la pénétrant de sentimens profonds, et de ces vives ardeurs qui multiplient son activité et son énergie.

La spiritualité s'est donc présentée à leur imagination sous l'aspect le plus séduisant: elle a fait une douce impression sur leurs cœurs; ils en sont devenus idolâtres, et, dans l'égarement de la passion, ils lui ont adressé leur encens et leur hommage.

Mais ce langage mystérieux et allégorique qui, par la variété de sens qu'il présente, fait les délices des Orientaux, est peu susceptible de nous plaire long-temps. La poésie se prêtant avec peine aux raisonnemens abstraits et bizarres de la spiritualité, nous sommes dégoûtés bientôt d'un auteur qui

D'un divertissement nous fait une fatigue.

L'imagination des poëtes orientaux s'enflamme tellement pour

les rêveries de la mysticité, qu'elle les emporte souvent au-delà des bornes de la droite raison, leur fait sacrifier le soin d'être compris au desir de paroître mystérieux et profonds, et les jette dans un dédale de subtilités puériles, qui embarrassent plus l'esprit qu'elles ne l'étendent et ne l'éclairent.

Omar ben-Fâredh avoit embrassé la vie religieuse et contemplative. Dans la préface qu'il a mise à la tête des œuvres d'Ebn-Fâredh, Aly, l'un des disciples de l'ordre de ce poëte, rapporte de lui des choses fort étonnantes, et auxquelles on ne se sent guère disposé à ajouter foi. Il dit qu'il tomboit quelquefois en de violentes convulsions, faisoit des bonds si impétueux que la sueur sortait abondamment de tout son corps et couloit jusqu'à ses pieds, et qu'ensuite il se rouloit avec fureur contre terre. Il paroissoit assez souvent ravi en extase. Frappé de stupeur, le regard fixe, il n'entendoit ni ne voyoit ceux qui lui parloient: l'usage de ses sens étoit entièrement suspendu. On le vit plusieurs fois renversé sur le dos et enveloppé comme un mort dans son linceul. Il restoit plusieurs jours dans cette position; et pendant tout ce temps, il ne prenoit aucune nourriture, ne proféroit aucune parole, et ne faisoit aucun mouvement. Lorsque, sorti de cet étrange état d'immobilité ou d'agitation, Omar ben-Fâredh pouvoit s'entretenir avec ses amis, il leur disoit que, tandis qu'on le voyoit hors de lui-même, et comme privé de la raison, il conversoit avec la divinité, étoit comblé de ses faveurs, et ressentoit les plus heureuses inspirations poétiques.

Omar ben-Fâredh, dit Aly, étoit d'une stature moyenne et bien proportionnée. Il avoit les traits nobles et le teint très-coloré. Lorsqu'il étoit ravi en extase et comme dominé par la divinité, sa figure paroissoit encore plus belle et plus éblouissante. Il portoit toujours des habits magnifiques : un doux parfum s'exhaloit de sa bouche. Il étoit généreux, désintéressé, ne cherchant point les moyens d'acquérir les biens de ce monde, et ne voulant jamais rien recevoir de personne.

S'il paroissoit dans une assemblée, sa présence commandoit la gravité et la décence. On vit des cheikhs, des jurisconsultes, des fakirs, des visirs, et des personnages revêtus d'une grande autorité, se rendre dans les assemblées où il se trouvoit, lui prodiguer des marques de considération et de respect, et lui parler de la manière dont on parle aux rois. Lorsqu'il se promenoit dans la ville, on se pressoit sur son passage; chacun lui demandoit sa bénédiction, se recommandoit à ses prières et aspirait au bonheur de lui baiser les mains.

Je me suis servi, pour la publication de ces poëmes d'Omar ben-Fâredh, des manuscrits arabes de la bibliothèque du Roi numérotés 179, 1479, 1397 et 461. Les deux premiers portent un excellent commentaire dont j'ai donné des extraits; le 3.° contient la préface d'Aly; et le 4.°, le poëme غربة, la Khamriade, ou Éloge du vin, avec deux commentaires différens.

## VI.

Page 44. Les vers de ce poëme appartiennent au genre nommé الجر الكامل , metrum perfectum. La mesure est أَمْتَفَاعِلُ répété six fois dans chaque vers; ce pied se change souvent en مُتَفَاعِلُ , مُتَفَاعِلُ , من , ce qui est la même chose, en فَعِلاتن et فَعِلاتن et فَعِلاتن . Voyez ci-devant p. 109, n.º II.

Vers 2. Leila, fille de la tribu d'Amer, est un des noms sous lesquels les poëtes arabes désignent souvent leur maîtresse.

Page 45, v. 7. J'ajouterai à la remarque du commentateur sur sur je cette autre qui est tirée de la Grammaire arabe de M. Silvestre de Sacy: Les verbes dont la dernière radicale est un hamza, se confondent assez souvent avec les verbes nommés proprement défectueux, c'est-à-dire, dont la dernière radicale est un et un

regarder que comme des fautes d'orthographe insensiblement introduites par l'usage, et adoptées ensuite par les grammai-

riens. Tome I, page 159.

Vers 9. Le commentateur observe qu'au lieu de صافية, on peut lire مافية, qui se dit proprement des chevaux qui reposent sur trois pieds, et qui touchent légèrement la terre de l'extrémité antérieure du quatrième pied. Si l'on adopte cette leçon, il faut considérer صافعة comme une expression métaphorique par laquelle les vents, à cause de leur impétuosité, sont assimilés aux chevaux.

Vers 10. الميزاح est le nom d'action de la troisième forme de مزاح est le nom de patient de مزاح, qui a ici le même sens que ازال.

Page 46, v. 16. البس الخلاعة est une antithèse employée à dessein par le poëte: elle n'est pas ici sans effet. Les poëtes arabes sont souvent occupés du soin d'opposer les mots aux mots et les pensées aux pensées. Ce genre de beauté se perd totalement dans une traduction.

Vers 20. أحشاءى pluriel de شيخ avare, appliqué au mot شيخ إحشاءي, est d'une beauté remarquable.

Vers 21. سقي, infinitif ou nom d'action de سقيا, est em-

ployé ici pour le prétérit dans le sens de l'optatif.

Page 47, v. 22. Le mot على signifie proprement un lieu défendu dont on ne peut approcher. On attribue cette parole à Mahomet: Il n'y a d'asile sûr qu'auprès de Dieu et de son envoyé.

وفي الحديث لا حمى الا ه ولرسوله،

Vers 25. قسما est ici çe que les grammairiens arabes appellent c'est-à-dire, un complément mis à l'accusatif en vertu d'un verbe sous-entendu. Ce verbe est اقسم je jure.

Les amis de la belle poésie admireront le début gracieux de ce

morceau et le mouvement lyrique qui le termine. Il y a beaucoup de sentiment dans les vers 17 et suivans.

## VII.

Page 50. Ces vers sont du genre nommé البحر الخفيف, metrum leve. La mesure est فأعلاتن مستفعلن فأعلاتن, pour chaque hémistiche. On peut substituer au premier pied فعلاتن, au second مفاعلن, et au troisième مفعولن فعلاتن.

وأد est l'impératif de la huitième forme de آتبك

Les effets que produit sur les chameaux le chant de leurs conducteurs sont très-surprenans. En voici deux exemples.

Un homme devint l'hôte d'un Arabe riche et puissant. Tandis qu'il reposoit dans sa tente, attendant que le repas fût préparé, il aperçut un petit esclave noir qui étoit attaché dans un coin de la tente. Il lui dit: Petit noir, pourquoi te trouves-tu dans cet état! Toute ma faute envers mon maître, répondit l'esclave, c'est d'avoir tellement animé par mon chant dix de ses plus beaux chameaux, qu'ils ont fait en un seul jour le chemin de dix, et ils sont morts d'épuisement. Ce qu'ayant su mon maître, il s'est emporté contre moi, et il m'a attaché de la sorte. Mais si, quand le repas sera servi, tu refusois de goûter d'aucun mets jusqu'à ce qu'il m'ait rendu la liberté, je suis sûr qu'il ne te résisteroit pas longtemps, car il est humain et généreux. L'hôte attendit patienment. Lorsque le repas fut servi, il eut soin de ne toucher à aucun aliment. Le maître de la maison prie son hôte de manger. Je ne mangerai rien, dit celui-ci, que tu ne m'aies accordé une grâce. Que veux-tu, dit le maître! Il faut, répondit l'hôte, que tu mettes en liberté ce petit esclave. Mais, répliqua vivement le maître, la faute qu'il a commise est très-grave; et aussitôt il raconta l'histoire des dix chameaux, et comment l'esclave, par la continuité de son chant, leur avoit causé la mort. N'importe, reprit l'hôte, fais ce que je te demande. Alors le maître ne put faire autrement que de briser les liens de son esclave. (Traduction d'une partie du

commentaire, p. 55 et 56.)

Un Arabe fit endurer la soif à ses chameaux pendant dix jours. Ce temps écoulé, il leur permit de se diriger vers l'eau. A peine y furent-ils arrivés que leur conducteur fit entendre son chant du côté opposé. Au même instant, les chameaux, oubliant de boire, se tournèrent vers leur conducteur. Comme celui-ci continuait son chant, les chameaux le rejoignirent et abandonnèrent l'eau après en avoir été privés pendant dix jours. (Extrait du commentateur.)

Page 51, v. 3. Le commentateur observe que, par une licence nommée إشباع saturation, le poëte a pu écrire عنه علم الفطاع الفطاع . Cette licence consiste à ajouter après une voyelle la lettre analogue à cette voyelle, pour rendre le son plus plein. Voyez la Gram. ar. de M. S. de Sacy, tom. II, pag. 374. Le commentateur cite cet exemple tiré de l'Alcoran: من شرطية جازمة و قد العام المنابعة و يصبر: منها يآم من شرطية جازمة و قد Lorsque le mot conjonctif من se trouve dans une proposition conditionnelle, il veut après lui l'aoriste djezmé; mais ici, le kesra du câf a été saturé, et, en conséquence, il est suivi d'un 6. »

Page 51, v. 5. Le thomâm est une espèce de chaume dont on se sert en Orient pour couvrir les maisons et en boucher les fentes. Voyez le Câmous, et le Kalila et Dimnah du baron S. de Sacy, p. 292. (Moallaca de Lébid.) Voyez aussi la Chrestomathie arabe du même savant.

يقال ترامت الابل اذا كانت تتسابق رميه و ترامت .Vers 7 السر اذا تسابقت فيه (Addition au commentaire, p. 57.)

Par la plus excellente ou la plus sainte des vallées, le poëte désigne la Mecque, qui est située dans une vallée.

Vers 8. L'expression سازی est pour سازی V. p. 122, vers 25.

Page 52, v. 14. الاوتاد signifie proprement, les pieux qui soutiennent les tentes des Arabes; et dans le langage des sofis, les saints, qui, par leurs vertus, sont cause que le monde est conservé.

Vers 15. Pour la mesure, le poëte a écrit فَالْبِلغ avec le wesla, au lieu de فَالْبِلغ

Cette énumération n'est point aussi aride qu'elle le paroît au premier coup d'œil. On ne peut douter que l'aspect des lieux que les Arabes rencontrent sur leur route, lorsqu'ils font le pélerinage de la Mecque, ne soit capable de produire dans leur ame les plus douces émotions. De plus, le poëte a suffisamment corrigé la sécheresse apparente de son énumération, en donnant à la plupart des lieux qu'il nomme des qualifications qui les caractérisent et les distinguent. Par une habile suspension, il tient le lecteur en attente et le force de le suivre jusqu'à ce qu'il arrête notre esprit sur ces paroles et touchantes qui empruntent tout leur prix de la place qu'elles occupent. Observons encore qu'il y a beaucoup de grâce et de sentiment dans les diminutifs uttres que le poëte a jetés à dessein dans ce morceau.

sont des for- وَ احلِي التلاقِ est ما امرّ الفراق sont des for- mules exclamatives ou admiratives. التلاقى est pour التلاقى à cause de la mesure.

Pour avoir le premier pied du second hémistiche, il faut détacher la syllabe simple du mot للسيق, et dire مِي وَ ٱحْلَى , et qui fait .

Page 53, v. 21. Adjyâd est un lieu situé dans le territoire de la Mecque et très-révéré des Musulmans.

Vers 22. العيرات Assokhairat est un endroit du mont Arafat où Mahomet fit une station. Le mont Arafat est près de la Mecque.

Vers 23. المصلى almosalla signifie proprement le lieu de la prière. C'est ici une chapelle ou un oratoire qu'Omar ben-Fâredh avoit fréquenté.

Vers 25. جمع signifie proprement جاعة الناس une réunion d'hommes. C'est ici la mosquée Mozdalifat, qui se trouve dans la campagne de la Mecque, entre le mont Arafat et la vallée de Mina, à peu de distance d'Alkaïf, autre mosquée.

Vers 26. La vallée de Mina est à peu de distance de la Mecque. Les pélerins musulmans y pratiquent diverses cérémonies religieuses.

Page 54, v. 27. Le commentateur remarque que la province du Hedjâz est ainst nommée, parce qu'elle sépare la province de Nadjd de celle de Tehama. Voyez la même remarque dans les Observat. hist. et crit. sur le mahométisme, par George Sale, p. 6.

la grammaire, le من devroit être affecté du teschdid, mais le poëte l'a supprimé pour la mesure du vers.

Vers 32. Suivant le Câmous, معراج signifie السلم و المصعن echelle. بيلة المعراج, et chez les Persans شب معراج est le voyage ou l'ascension nocturne de Mahomet au ciel, sur le cheval ailé nommé Borâk: c'est à quoi le poëte fait ici allusion.

المقام La station d'Ibrahim est la place où Abraham faisoit sa prière pendant que la Kaaba, ou temple de la Mecque, étoit bâtie.

Dans le langage mystique des sosis, le mot signifie révélation, inspiration.

Vers 33. Voici Pexplication que le chérif Aldjordjâni, auteur du كناب التعريفات le Livre des définitions, donne du mot عناب الوارد، الوارد كل ما يرد على القلب من المعاني الغيبيّة من غير تعسّن رو qui signifie: Toutes les pensées ou inspirations divines qui viennent à l'homme, sans effort et sans application de sa part.

Page 55, v. 35. Los est à l'accusatif, à cause de sousentendu. Voyez p. 122, v. 25. Le mur alhathim renfermoit autrefois la Kaaba, ainsi nommée à cause de sa forme carrée. Par les voiles, le poëte désigne l'étoffe de soie noire et brodée en lettres d'or qui couvre l'extérieur de la Kaaba.

Safa et Merwa sont deux collines situées hors de la Mecque. Les pélerins musulmans doivent courir sept fois entre elles. Les sept circuits autour de la Kaaba et la course entre Safa et Merwa sont des rites antérieurs à l'islamisme. Mahomet les confirma,

Vers 36. Aldjénáb est le nom d'une montagne. La gouttière d'or ou d'argent doré est placée au haut de la Kaaba.

Vers 37. Le bachâm est le nom d'un arbre odoriférant qui ressemble au baumier, et qui est très-commun dans les montagnes de la Mecque. (Voyez la Relation de l'Égypte, par Abd-allathif, traduite par M. le baron Silvestre de Sacy, pages 22 et 93.)

J'ai déjà dit qu'il falloit mettre au rang des élégies la plupart des compositions poétiques des Arabes, quoiqu'elles ne portent pas toujours ce titre. Ce poëme appartient au genre élégiaque. Il est parfaitement bien conduit, et offre plusieurs traits de ressemblance avec le précédent. On n'y voit aucune trace de mauvais goût. La vérité des descriptions, la véhémence des sentimens, le charme des souvenirs religieux et

la noblesse du style font de ce morceau un des chefs-d'œuvre de la poésie arabe.

### VIII.

Page 60. Les vers de ce poëme sont du genre nommé الجمن البسيط , metrum expansum. Voyez p. 105, n.º I.

Il y a en arabe des noms de lieu qui ont la forme des noms de patiens ou participes passifs des verbes dérivés; ainsi, مُعترَكُ signifie ici le lieu de la mélée, du combat; au 29.° vers, مُعترَكُ signifie un lieu où l'on goûte, où l'on prend du plaisir; au 36.° vers, مُنفرَج veut dire un lieu qui va en pente; et مُنفرَج un lieu où l'on trouve la paix et la satisfaction.

Vers 4 et 5. Hyperboles outrées que notre goût réprouve. Les Arabes nomment ces sortes d'exagérations غلو اغراق

Page 61, v. 6. حَبُّبَ ذا est pour خَبُّبَ; cette expression composée a le sens de نِعْمَ être bon, et elle reste toujours invariable.

Vers 8 et suivans. Tout ce passage est plein de délicatesse, de grâce et de sentiment.

Page 62, vers 15. On peut lire جُعِبُ ou بَحِيْث ou عَجِبُ ou set inchoatif sous-entendu, qui est وهي dans le second cas, il se rapporte à du 13.° vers; dans le 3.°, il faut sous-entendre امدن ou عرب ou service de commentaire, p. 68.

Vers 17. L'affixe dans في طيبه peut se rapporter à المسك, ou bien à .رشاء: ce vers est remarquable par son élégance, et la pensée est très-délicate.

Vers 19. Remarquons le tour passionné de ce vers, et le parallélisme ingénieux qui existe entre les deux hémistiches. Vers 21. est pour غجى, à cause de la mesure.

signifie suivant le Câmous العنار على خدة الفرس signifie suivant le Câmous اللجام ما سال على خدة الفرس la partie de la bride qui passe sur les joues du cheval, la têtière. خلع العنار se dit figurément d'un homme qui satisfait tous ses desirs et qui n'est point retenu par la crainte de Dieu et les reproches de ses semblables.

Vers 25. J'ai dû paraphraser ce vers pour le rendre intelligible.

Vers 26. ما احلى شائله est une formule admirative et exclamative dont il est parlé dans la Gram. ar. t. I, p. 185, et t. II, p. 176.

Vers 28. Ce vers est encore remarquable par son extrême élégance, et la pensée est pleine de délicatesse et de charme.

Vers 29 et suivans. C'est avec raison que le commentateur, homme érudit et de beaucoup de goût, fait l'éloge de ce passage. On y remarque une suite d'images riantes et gracieuses, et une grande fraîcheur dans le coloris. Il n'existe en aucune langue de l'Europe des vers plus parfaits ni plus harmonieux.

Page 64, v. 37. Au lieu de ليهن lisez ليهن, qui est pour ليهن . Comme les verbes dont la dernière radicale est un hamza, se confondent assez souvent avec les verbes défectueux, l'élif a été supprimé à cause du lam impératif. Voyez le comm. p. 72, et la Grammaire arabe de M. S. de Sacy, tom. I, p. 159.

Page 65, v. 38. Le poëte joue ici sur le double sens du mot bedr, qui signifie une pleine lune, et par métaphore une beauté parfaite. Bedr est aussi le nom du lieu où Mahomet remporta la première victoire sur ses ennemis. Ibn-Fâredh semble comparer ceux dont il parle aux soldats de la journée de Bedr.

Vers 41, 1." hémistiche. Il faut placer la conjonction و avant

Vers 42 et 44. Dans la préface du Diwan de notre poëte, Ali rapporte ce qui suit: Le fils du cheïkh Ibn-Fâredh m'a raconté: Lorsque le cheikh Chéhâb-eddin-Assohrawerdi, supérieur des sofis, fit son dernier pélerinage en l'année 628, un vendredi, jour de station, une grande multitude d'habitans de l'Irâc s'acquittèrent avec lui de cette obligation sacrée. Comme il faisoit le tour de la Kaaba et sa station sur le mont Arafat, il vit le peuple se porter en foule auprès de lui et imiter tout ce qu'il faisoit et tout ce qu'il disoit. Avant appris que le cheïkh Ibn-Fâredh étoit dans le sanctuaire, il desira ardemment le voir, et il répandit des larmes; puis il se dit en lui-même: Penses-tu que tu tiennes auprès de Dieu le rang que ces gens s'imaginent! Penses-tu qu'aujourd'hui il soit ainsi question de toi devant l'objet de ton amour ! Alors le cheïkh Ibn-Fâredh lui apparut et lui dit: « Nou-» velle agréable pour ton cœur! dépouille-toi (pour témoigner » ta reconnoissance) des vêtemens qui te couvrent; il a été » question de toi devant l'objet de ta tendresse, malgré toutes » tes imperfections. » Le cheïkh Chéhâb-eddin poussa un cri. et se dépouilla à l'instant de tout ce qui le couvroit. Les cheïkhs et les religieux qui étoient présens, se dépouillèrent, à son exemple, de leurs vêtemens. Le cheïkh Assohrawerdi chercha le cheikh Ibn-Fâredh, et ne l'ayant pas trouvé, il dit: « Cette nouvelle vient de quelqu'un qui a paru devant » la divinité. » Mais ensuite ils eurent une entrevue dans le sanctuaire vénérable; ils s'embrassèrent, et s'entretinrent à voix basse pendant un long temps. Voy. le texte, p. 72 et 73.

# IX.

De tous les morceaux qui composent mon Anthologie, voici celui dont la traduction m'a donné le plus de peine. La plupart des pensées sont si recherchées et si extraordinaires, que l'on conçoit difficilement comment elles ont pu éclore dans le cerveau du poëte. Elles ont quelque chose de si délié et

de si subtil, qu'elles échappent et s'évanouissent au moment qu'on croit les saisir; c'est une ombre qu'on embrasse. Ce morceau a fort exercé le commentateur. Je ne me suis décidé à le publier qu'afin de faire connoître jusqu'à quel point les poëtes arabes, pour paroître originaux et pour intéresser le lecteur, alambiquent quelquefois leurs idées et raffinent sur les sentimens. Ce travail de leur esprit est une suite de l'absence des fictions et du merveilleux dans leurs compositions.

الجسر الطويسل Page 74. Ce poëme est du genre nommé الجسر الطويسل metrum longum. Voyez p. 115. Le dernier pied مفاعيلن devient souvent مفاعيل Ceux dont l'oreille est exercée au rhythme poétique des Arabes, remarqueront la douce harmonie qui

règne dans les vers de ce poëme.

Vers s. Les poëtes donnent souvent un fatha à l'affixe ; ainsi, dans بروجي on a le pied فعولن et la première syllabe du pied مفاعيان.

Vers 6. La première syllabe du mot آطراحی s'unit, dans la prononciation, avec لط de l'hémistiche précédent; طراحی forme donc exactement le premier pied du second hémistiche.

Page 75, v. 9. Dans l'édition de Hariry que M. Silvestre de Sacy a publiée avec un commentaire, on lit une remarque intéressante sur le mot نلتين ; en voici la traduction;

« On écrit quelquefois لبّات avec le hamza, au lieu de » رائيت, quoique la racine n'ait point de hamza. La signi» fication primitive de التلبية est s'arrêter, demeurer dans un النيت بالمكان ولبيت بالمكان ولبيت بالمكان إلاقامة بالمكان ولبيت بالمكان إلاقامة بالمكان ولبيت بالمكان إلاقامة بالمكان ولبيت بالمكان إلا أو إلى المنافعة إلى المنافعة إلى المنافعة إلى المنافعة إلى المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنا

» لبًّا لك, nom d'action mis à l'accusatif, comme on dit الله وشكرًا « ; mais afin que l'expression eût plus d'énergie, » on a converti كنًّا ك en la forme du duel لبّياك.»

Vers 11. Le commentateur admire la structure de ce vers. Ce qui en constitue le mérite à ses yeux est la symétrie parfaite qui existe entre les deux hémistiches. Il remarque qu'un nombre égal de lettres compose chaque hémistiche, et que les mots qui se correspondent ont aussi un nombre égal de lettres. Dans notre langue cette symétrie seroit puérile: chez les Arabes, elle est quelquefois une grâce de style.

Page 76, v. 15 et suiv. Ici le poëte n'offre que des énigmes au lecteur et se dérobe à la plus subtile intelligence. Tout ce passage a fort embarrassé les commentateurs. Je ne me flatte pas de l'avoir parfaitement compris, encore moins de l'avoir rendu d'une manière intelligible.

Page 77, v. 23. On peut lire يا نَفْسُ ou يا نَفْسُ. Dans le premier cas, le kesra indique que le compellatif est déterminé par un complément qui est l'affixe de la première personne. Dans le second cas, le dhamma indique que le compellatif que l'on a en vue est indéterminé.

#### X

La Khamriade, ou éloge du vin, jouit d'une grande célébrité en Orient, et elle est gravée dans la mémoire de tous les amateurs de la poésie. M. le baron Silvestre de Sacy l'a citée dans sa Chrestomathie arabe, t. III, p. 155. Cette composition singulière ne manque ni de grâce ni de charme; les idées en sont ingénieuses, délicates, quelquefois profondes, et toutes sont rendues avec force et précision. L'auteur a voulu, sous l'emblème du vin et sous des expressions qui frappent les sens, figurer des choses purement spirituelles, et peindre cette vie contemplative où l'ame des saints s'absorbe toute entière dans la divinité et dans ce chaste amour, source intarissable des plus pures délices. La mystérieuse obscurité qui règne dans ce poëme allégorique, a ouvert une vaste carrière aux réflexions des commentateurs, qui ont épuisé toute leur érudition pour écarter le voile qui le couvre, et pour faire céder la lettre à l'esprit qui seul doit subsister. Il faut savoir que, suivant le langage des mystiques musulmans, le Bien-aimé est Mahomet ou Dieu lui-même; que le vin dont il est fait mention dans ce poëme, et dont il est glorieux de s'enivrer, est un breuvage tout spirituel, c'est - à - dire, l'amour divin, qui pénètre et embrase les cœurs. La vigne dont il est parlé, signifie tous les êtres qu'a créés la puissance éternelle. Quant aux autres expressions figurées qui se rencontrent dans cette pièce, je pense-qu'on pourra, sans beaucoup de peine, en entrevoir le sens, Il est bon d'ailleurs, dans les matières de ce genre, qui souvent donnent lieu à des interprétations diverses, de laisser l'esprit du lecteur en liberté, et de le livrer à ses propres réflexions. Les personnes qui ont du goût pour les choses mystiques, se plaisent à y trouver je ne sais quoi de vague et d'indéterminé: elles aiment qu'on leur ménage le plaisir d'écarter ellesmêmes les ombres légères qui font tout le prix et tout le charme de ces jeux d'une imagination exaltée.

Ce poëme est du genre nommé البحر الطويال metrum longum. Voyez p. 115 et 131.

Page 83, v. 10. أشيق على الموت a ici le même sens que اشيق على الموت imminuit morti.

Page 84, v. 16. Par الراق l'enchanteur, le poëte désigne un homme si avancé dans la connoissance de Dieu, qu'il est capable de conduire les autres.

Page 85, v. 22. Ce vers a un charme et une harmonie dont aucune traduction ne peut donner l'idée.

Vers 23. Lisez اعديثُها au lieu de حديثُها

Les manuscrits n.º5 179, 1479 et 461, qui sont accompagnés de commentaires, ne portent ni ce vers ni les sept suivans,

ce qui pourroit donner à penser qu'ils n'ont point été connus des commentateurs, ou bien qu'ils ont été rejetés par eux, comme n'étant pas de notre poëte. Les ayant trouvés dans le manuscrit 1395, qui est excellent, je n'ai pas hésité à les imprimer. Ces vers, d'ailleurs, cadrent bien avec ce qui précède, et ils complètent la description que le poëte annonce avec quelque pompe dans le vers 21, et qu'il commence avec tant de grâce dans le vers 22. S'il se fût borné à ce seul vers, la description restant, ce me semble, imparfaite, ne rempliroit point notre attente. Ce passage présente des obscurités que les scholiastes n'auroient pas dissipées sans beaucoup de peine. Néanmoins, on doit y remarquer un mouvement très-lyrique et des pensées fort élevées.

Vers 25. Le wesla de اتَّصَادا indique que la première syllabe de ce mot doit, pour la mesure, se réunir au mot précédent. عادا forme donc le premier pied du second hémistiche.

Page 86, v. 33, 1." hémistiche. Al signifie proprement l'iniquité, et figurément le vin.

#### XI.

Voyez sur cet auteur la Chrestomathie ar. de M. le b. Silvestre de Sacy, t. I, p. 114 et 123, 2.º édit. Abou'l-Mahasin, dans son dictionnaire des hommes célèbres, qui a pour titre المنهل الصافى, dit qu'il naquit à Damas l'an 696 de l'hégire (1296 de J. C.), et qu'il mourut dans cette ville l'an 764 (1362 de J. C.). l'ai trouvé ce poëme de Salah Eddin Khalil ben Ibek Assafady dans le كتاب المرج النصر والارج العبط le Livre des prairies verdoyantes et des odeurs suaves, ou poésies de divers auteurs rassemblées par Djélâl-Eddin Mohammed Alsoyouthy, n.º 1569 &c. de la Biblioth. du Roi.

Ces vers sont sur le mètre appelé البعر البسيط Voy. p. 105.

Page 92, v. 1. وجب يجب signifie palpitavit cor, ou concidit et mortuus fuit. Voyez le Câmous et le diction. de Golius. Dans le Hariry de M. Silvestre de Sacy, on lit, page 482:

يــــقال وجــــب الميّـت اذا ســقــط ومــــــات

Page 93, v. 8. En poésie, on dit souvent au lieu

de ر\_\_\_ا ساح\_\_\_.

west une seconde forme de l'impératif de بِسَال est une seconde forme de l'impératif de qui se conjugue quelquefois comme un verbe concave. Voyez la Gram. de M. S. de S. t. I, p. 159.

Page 94, v. 13. Les mots السبعة الشهب signifient les sept planètes. Dans un poëme qu'Abou'l-Ola a composé à la louange d'un personnage appelé Mohammed, on lit ces deux vers:

وجرت في الانام اولادُه السنتة مجرى الارواح في الابدان فع السبعة الطوالع والاسغرُ منع في رِثبة الزبرقان

(ces vers sont du mètre nommé المحر الخفيف). La mesure est المحر الخفيف pour chaque hémistiche. Le dernier pied du premier vers est مفعولي). « Ses six enfans » ont vécu parmi les hommes comme les ames dans les corps: » le père et les enfans ressemblent aux sept planètes, et le plus » jeune et le moins élevé d'entre eux ressemble à la lune. »

Voici l'explication que le scholiaste donne de ce passage: الزبرقان القم والسبعة الطوالع السيارات السبع زخل والمشتري والمرج والشمس والزهرة وعطارد والقم اى هذا المماوح واولاده السنة مثل السبعة الشهب واصغرهم سنّا في الفضل والرتبة بمنزلة القبم الذي هو اسفل الكواكب الى الارض،

Azzibricân signifie la lune. Assabaat atthawalia signifie les sept planètes, qui sont, Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure et la Lune. Le poëte veut dire que Mohammed et ses six enfans ressemblent aux sept planètes, mais que le plus jeune d'entre eux ressemble à la lune, qui de toutes les planètes est la plus proche de la terre.

Page 95, v. 25. Ce chant élégiaque est divisé en deux parties. Dans la première, le poëte exhale la douleur qu'il ressent d'être abandonné de ses compagnons, parmi lesquels se trouve sa bien-aimée. Dans la seconde, qui commence au 25.° vers, il célèbre uniquement les louanges de la beauté qui a fait impression sur son cœur.

Vers 26. Je crois que الحرب a ici le sens de العالف Page 96, v. 29. القايل a le même sens que التأود et التقالف et التقالف et التقالف vers 32. Suivant le Câmous النقا signifie من الرمل القطعة un tertre de sable.

#### XII.

Les morceaux rangés sous les n.ºs 12, 13, 14 et 15, sont extraits de l'ouvrage arabe intitulé Conquête de la Syrie, par Omar Alwakédy, n.ºs 696, 697, 698, &c., des manuscrits de la bibliothèque du Roi. Le nombre des variantes est assez considérable; mais la plupart étant peu importantes, je n'ai point jugé nécessaire de les recueillir. Je me suis attaché uniquement à présenter un texte pur et intelligible, en prenant quelquefois la liberté de combiner les diverses leçons que j'ai eues sous les yeux. J'ai tiré de l'historien arabe les faits qui accompagnent la traduction des poésies.

Les vers qui sont sous le n.º 12 appartiennent au mêtre nommé المراطويل voy. p. 115. Le dernier pied est مفاعلي.

On lit dans l'Histoire de la conquête de l'Andalousie qu'a laissée Ahmed ben Mohammed, surnommé Almocry, un discours que Thâric, affranchi de Mousa, fils de Nasir, adressa, après avoir passé le détroit de Gibraltar, aux soldats qu'il commandoit, pour les exciter à combattre avec courage Rodrigue, roi des Goths. Je le donnerai ici avec la traduction.

فلما بلغ طارقا دنوه قام في العابه تحمد الله واثنى عليه بما هو الهله ثم حدة المسلمين على للهاد ورغبهم ثم قال ايها الناس ايس المفتر الكبر من ورآيكم والعدق امامكم وليس لكم والله الا الصدق والصبر واعلموا انكم في هذه الجزيرة اضبع من الايتام في مادبة الليام وقد استقبلكم عدقكم بحيشه و اسلمته واقواته موفورة وانتم

لا وزر لكم الاسبوفكم ولا اقوات الا ما تستغلصونه من ايدى عدوكم وان امتدت بكم الايام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم امرًا ذُهْب ريحكم وتعوضُت القلوب من رُعبها عَنْكُمُ الجراة عليكم فادفعوا عن انفسكم خذلان هذه العاقبة من امركم بمناجزة هذه الطاغية فقد القت به اليكم مدينته الحصينة وان انتهاز الفرصة فيه لممكن ان سعتم لانفسكم بالموت وانى لم احذركم امرًا أنا عنه بغبوة ولاحملنكم على خطة ارخص مناع فيها النفوس ابدا بنفسى واعلموا انكم أن صِبرتم على الاشقِّ قلبَلا استمتعتم بالارفه الالـــنَّ طويلاً فلا ترغبوا بانفسكم عن نفسى فيا حظكم فيه باوفر من حظى وقد بلغكم ما انشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان الرافلات في الدرّ والمرجان و الحلل المنسوجية بالعقيان المقصورات في قصور الملوك ذوى التيمان وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك امير المؤمنين من الابطال عُربانا ورضيكم الملوك هنه للجزيرة اصهارًا و اختانا ثقة منه بارتيــاحكم للطعان واسقاحكم بجالدة الابطال والفرسان ليكون خطة منكم ثواب الله على اعلام كلمته واظهار دينه بهاه للجزيرة وليكون مغفها خالصة لكم من دونه و من دون المومنين سواكم والله تعالى وليّ انجادكم على ما يكون لكم ذكرًا في الدارين وعلموا اني اول مجيب الى ما دعوتكم اليه و افى عند ملتقى الجمعين حامل بنفسى على طاغية القوم لذريق فقاتله أن شآ أه تعالى فاحلوا معى فان هلكت بعده فقد كفيتكم امره ولم يعوزكم بطل عاقل تسددون اموركم الِيه وان هلكت قبل وصولي اليه فاخلفوني في عزيمتي هذه واحملوا بانفسكم عليه و اكتفوا الهمّ من فقع هذه الجزيرة بقتله، Lorsque Thâric eut été instruit de l'approche de l'ennemi,

Lorsque Thâric eut été instruit de l'approche de l'ennemi, il se leva au milieu de ses compagnons, et, après avoir glorifié le Dieu très-haut, il leur adressa ce discours:

«Guerriers; où pourriez-vous fuir! derrière vous est la mer et devant vous l'ennemi. Vous n'avez donc de ressource que dans votre courage et votre constance. Sachez que vous êtes, dans cette contrée, plus misérables que des orphelins assis à la table de tuteurs avares. Votre ennemi se présente à vous protégé par une armée nombreuse, il a des vivres en abondance, et vous, pour tout secours, vous n'avez que vos épées, et pour vivres que ce que vous arracherez des mains de votre ennemi. Pour peu que se prolonge la disette absolue où vous êtes réduits, et que vous tardiez à obtenir quelques succès, votre bonne fortune s'évanouira, et vos ennemis, que votre présence a glacés d'effroi, reprendront courage. Éloignez donc de vous la honte dont vous couvriroit un revers, et attaquez ce monarque qui a quitté sa ville bien fortifiée pour venir à votre rencontre. L'occasion de le renverser est belle, si yous consentez à yous exposer généreusement à la mort. Et ne croyez pas que je veuille vous exciter à braver des dangers que je refuserois de partager avec vous; c'est moimême qui vous conduirai à travers les hasards, où la perte de la vie est toujours le moindre des maux. Sachez que si vous souffrez quelques instans avec patience, vous goûterez ensuite de suprêmes délices. Ne séparez donc pas votre cause de la mienne, et soyez certains que votre sort ne sera pas plus funeste que le mien. Vous avez appris que cette contrée nourrit un grand nombre de filles grecques, beautés ravissantes, qui traînent avec grâce des robes somptueuses, où brillent confondus ensemble les perles, le corail, et l'or le plus pur, et qui reposent dans le palais des rois ceints du diadème. L'Émir des croyans, Alwalid, fils d'Abd-almélik, vous a choisis entre tous les guerriers arabes, et il permet que vous deveniez les alliés et les gendres des rois de cette contrée, tant il a confiance en votre intrépidité. L'unique fruit qu'il veut retirer de votre bravoure, c'est que la parole de Dieu soit exaltée dans ce pays, et que sa religion y soit manifestée.

Le butin que vous recueillerez n'appartiendra qu'à vous seuls. Apprenez que je me détermine le premier au parti glorieux que je vous engage à prendre. Au moment où les deux armées en viendront aux mains, vous me verrez, n'en doutez pas, chercher avec empressement Rodrigue, tyran de son peuple, et le défier au combat, s'il plaît au Dieu très-haut. Combattez donc avec moi. Si je péris après lui, j'aurai du moins la satisfaction de vous en avoir délivrés, et vous trouverez sans peine parmi vous un héros expérimenté à qui vous pourrez confier le soin de vous diriger. Mais si je succombe avant de pénétrer jusqu'à Rodrigue, redoublez d'ardeur, efforcez-vous de l'atteindre, et achevez la conquête de cette contrée en lui arrachant la vie. Lui mort, ses soldats ne seront plus à craindre.»

Dans l'expression du texte, ذهب ريحكم (peut-être vaut-il mieux lire ذهب ريحكم) est employé métaphoriquement et a le même sens que le mot المولة fortune, bonheur. On dit en parlant d'un peuple dont la prospérité a cessé, s'est évanouie, نذهبت ريحه ou وكدت; et dans le sens contraire, on dit هبت ريحاهم. V. le précieux commentaire de Hariry, p. 5.

#### XIII.

Ces vers sont du metre appelé المحر الطويسل Voyez pag. 115. Le dernier pied est مفاعِلن ou مفاعِلن.

Vers 1. J'ai imprimé يخبّرنا au lieu de يخبّرنا, à cause de la mesure.

Vers 2. Le mot النوى se rencontre fréquemment dans la poésie arabe; il a absolument le même sens que البغد من الوطن، est pour ودَّعَنا , cause de la mesure.

Wers 3. غراب البين à la lettre, le corbeau de la séparation, du départ. Les Arabes appellent ainsi le corbeau qui vient se poser sur leurs demeures lorsqu'ils sont près de les quitter.

Ils tirent des augures de ses croassemens. تــبشّرنا est pour , à cause de la mesure.

Vers 6. انتتنا pour متتنا , à cause de la mesure.

Page 99, v. 10. ذكرهم pour خكرهم, à cause de la mesure. Les bons poëtes prennent très-rarement cette sorte de licence.

#### XIV.

Ces vers sont du mètre الطويل. Voyez pag. 115. Le dernier pied est مفاعلي.

#### XV.

Ces vers appartiennent au mètre الطويل V. p. 115. اطلال est le pluriel de ظلال, et signifie proprement les hauteurs, les endroits élevés qui se trouvent dans un pays. Voyez le Hariry de M. S. de S. p. 120.

Page 101, v. 5. Par je une fenme avancée en âge, Dhérar désigne sa mère, ou quelque autre femme qui a pris soin de son enfance.

Page 103, v. 20. الطاهر الطهر le pur pur, c'est-à-dire le très-pur: il faut sous-entendre الرسول ou النبيّ Le sens que je donne à cette expression est confirmé par ce vers d'Azz-Eddin Almocadesy:

# يا مغشر العشاق سيروا جهرة نحم النبي الطاهر المطقير

Voyez l'excellente édition que M. Garcin de Tassy a publiée de cet auteur, page 99 du texte.

Il y a dans cette élégie et dans les trois morceaux qui la précèdent, beaucoup de naturel et de sentiment, et une grande chaleur de patriotisme; mais la poésie en est négligée, faible, et presque sans couleur. Au reste, il ne faut point exiger de perfection dans des vers improvisés au milieu des souffrances. On retrouvera une même force de sentiment et un même zèle pour la patrie, avec une plus grande énergie d'expression, dans le poëme qu'Abou'lbécâ Saleh, fils de Chérif, de la ville de Ronda, en Andalousie, a composé sur les désastres de sa patrie. Le voici accompagné de la traduction:

ومن مشهور ما قيل في حال الاندلس قول الاديب الشهير ابو البقا صالح بن شريف الرندي رحمه الله ۞ (١)

لك آن اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان فلا يغر بطيب العيش انسان من الأمور كما شاهدة تها دُولُ من سآته ازمان وهذه الدار لا تبقى على احد ولا يدوم على حال لها شان يعرق الدهر حما كل سابخة اذا نبت مشرفيات وخصرصان وينتنى كل سين للفناء ولو كان بن ذي يزن والغين غدان اين الملوك ذوى التيان من يحسن واين منه اكاليل وتعيان

<sup>(1)</sup> J'ai extrait ec magnifique poeme élégiaque du 2.º volume de l'Histoire des Arabes d'Espagne par Ahmed, fils de Mohammed, surnommé Almocry; n.º 705 des manuscrits arabes de la bibliothèque du Roi.

Ces vers sont du mètre nomme المحر البسيط v. p. 105. Le dernier pied est فعلن pour فعلن

وايس ما ساده شداد في ارم واين ما ساسه في الفرس ساسان واین ما حازه قارون من ذهب وايس عاد وشداد وقحطان أتى على الكل امر لا مردّ ال\_\_\_\_ حتى قضواً فكان القوم ما كانوا وصار ما كان ملك ومن مسلك كما حكى عن خيال الطيف وسنان دار الزمان على دارا وقاتل وام كسرى فيا اواه ايسوان كاتما الصعب لم يسهل له سب يوما ولا ملك الدنيا سلمان فجايع الرهور انسواغ مسنوعة والنزمان مسسرات واحسزان والحوادت سلوان يسهلها وما لما حلّ بالاسلام سلوان دهى الجيزيرة امرالاعيزاء ليه هوى له احد وانها تأهادن اصابها العين في الاسلام فاستصنت حتى خلت منه اقطار وبالمان فْأَسَّأُلُّ بلنسية ما شان مرسية واین شاطبة ام ایس جیسان وايس قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد ها فيها له هان واین حمص وما تحوبه من نسزه

وتعرها العذب فيساس ومسلان قواعدكن اركان البلاد قما عسى البقا اذا لم تبق اركان تبكى الحنيفية البيضا مس اسف كما بكي لفراق الالف همان على ديار من الاسلام خالية قد اقفرت وبها بالكفر عسران حيث المساجد قد صارت كنايس ما فيهن الأ نواقيس وصلبان حتى العاريب تبكي وهي جاماة حتى المنابر ترثى وهي عليدان يا غافلا وله في الدهر موعظة ان كنت في سنه فالدهر يقظان وماشيا مرحا يلهيه مرطنه ابعه حمص لعزّ المرء أوطان تلك المعيبة انسن ما تقدمها ومالها مع طول الدهر نسيان يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كانها في مجال السيف عقبان وحاملين سيوف الهند مرهفة كانها في ظلام النقع نبيران وراتعين ورا البعر في دعة لمم باوطانهم عز وسلطان اعندكم نبا من اهل اندلس فقه سبرى بحديث القوم ركسان

كم يستغيث بنو المستضعفين وهم قتلی واسری فها بهتر انسان ما ذا التقاطع في الاسلام بينكـم وانم يا عباد الــــــه اخوان الا نفوس ابيات لها همم اما على الخير انــمــار وأعــوان يا من لـذلَّة قـوم بـعـد عزَّهم احال حالهم كفر وطخيان بالامس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بالاد الكفر عبدان ولو رايت بكام عنه سيعه لهالك الامر واستهوتك احزان فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليم من ثيباب الذلّ اليوان با ربّ أمّ وطفل جبل بينها كما تسفرق ارواح وابدان وطفلة مثل حسن الشمس اذ طلعت كانها هي ياقون ومسرجان يقودها العلي للمكروه مكرهم والعين باكية والقلب حييران لمشل هذا يذوب القلب من كمه ان كان في القلب اسلام وايمان ١٥

Parmi les poëtes qui déplorèrent les désastres de leur patrie, nul ne fit entendre des accens plus nobles et plus touchans qu'Abou'lbécâ Saleh, de la ville de Ronda. Il dit:

Tout ce qui est parvenu à son plus haut période, décroît.

O homme! ne te laisse donc pas séduire par les charmes de la vie.

Les choses humaines subissent de continuelles révolutions. Si la fortune te réjouit dans un temps, elle t'affligera dans un autre.

Rien n'est stable dans cette demeure terrestre. L'homme peut-il rester toujours dans la même situation!

La fortune, par un décret céleste, met en pièces les cuirasses contre lesquelles se sont émoussés les glaives et les lances.

Est-il un glaive qu'elle ne tire du fourreau! quand il appartiendroit à Dzou-Yazan, quand le fort de Gomdân lui serviroit de fourreau, la fortune sauroit le briser et le faire voler en éclats (1).

Où sont les monarques puissans de l'Yémen! où sont leurs couronnes et leurs diadèmes!

Où est l'autorité que Schédâd a exercée dans Irem! où est le pouvoir que la race de Sâsân a étendu sur la Perse!

Que sont devenus les trésors qu'a entassés l'orgueilleux Câroun! que sont devenus Ad, Schédâd et Cahthân (2)!

Un malheur qu'ils n'ont pu repousser est venu fondre sur eux; ils ont péri, et leurs peuples ont subi le même sort.

Et il en a été des royaumes et des rois comme de ces ombres vaines que l'homme voit pendant son sommeil.

La fortune s'est tournée vers Darius, et il a été terrassé; elle s'est dirigée vers Chosroès, et son palais lui a refusé un asile.

<sup>(1)</sup> Yazan est le nom d'une vallée située dans le pays de Himyar, et Dzou-Yazan est le nom que porta un roi de Himyar, parce qu'il défendit cette vallée. V. le Câmous, au mot , et le Specimen historia Arabum, p. 107, édit. de M. White. Gomdân est un fort ou château de Himyar. V. le Câmous.

<sup>(2)</sup> Les Musulmans disent que Câroun ou Coré étoit le plus riche et le plus orgueilleux des enfans d'Israël. Il refusa de payer la dîme. En punition deson avarice, Dieu entr'ouvrit la terre sous'ses pas, et il fut englouti avec tous ses trésors.—Ad et Schédâd sont d'anciens rois de l'Arabie.—Cahthân est, le père des Arabes purs et sans mélange.

Est-ii des obstacles que la fortune ne surmonte! le règne de Salomon n'est-il point passé!

Les coups de la fortune sont variés à l'infini: elle renferme dans son sein des joies et des afflictions.

Sans doute il y a des malheurs que l'on supporte, et dont on peut se consoler; mais il n'y a pas de consolation pour le malheur qui vient de fondre sur l'islamisme.

Un coup affreux, irrémédiable, a frappé l'Espagne; il a retenti jusqu'en Arabie, et le mont Ohod et le mont Thalân se sont écroulés (1).

L'Espagne a été frappée dans l'islamisme, et elle a été affligée au point que ses provinces et ses villes sont devenues désertes.

Demande maintenant à Valence ce qu'est devenue Murcie! où trouver Xativa! où trouver Jaën (2)!

Où trouver Cordoue, le séjour des talens ! où sont tous ces savans qui ont brillé dans son sein!

Où trouver Séville et les délices qui l'environnent! où est son fleuve qui roule des eaux si pures, si abondantes, si délectables (3)!

Villes superbes! vos fondemens sont les fermes soutiens des provinces. Ah! comment les provinces se soutiendrontelles, si les fondemens sont renversés!

# (١) أُحُدُّ بِعَلَّة بِين جبل بالمدينة، ثهالان جبل

Extrait du Câmous.

(a) Dans ces villes et dans les campagnes environnantes, il y avoit des jardins délicieux, arrosés par un grand nombre de canaux. Xativa étoit célébre par ses agrémens. C'étoit dans cette ville que les Arabes fabriquoient leur plus beau papier. Extrait de l'Hist. des Arabes d'Epagne, par Almoery.

(3) Les poëtes et les historiens arabes ne parlent de Séville qu'avec enthousiasme; ils comparent le fleuve qui l'arrose ( le Guadalquibir, ou grand fleuve ) au Tigre, à l'Euphrate et au Nil. Les habitans de Séville étoient renommés par leur esprit, leur politesse, leur enjouement et leur goût pour les plaisirs. Extrait de l'Hist. des Ar. d'Etpagne.

Dans l'original, Séville est appelée Dans l'original, Séville est appelée Dans l'original, Séville est appelée

Ainsi que l'amant pleure l'absence de sa bien-aimée, l'islamisme désolé pleure

Le désastre de ses contrées abandonnées et devenues la proie de l'incrédulité.

Nos mosquées sont transformées en églises, et nous n'y voyons que des cloches et des croix (1).

Nos chaires et nos sanctuaires, quoique d'un bois dur et insensible, se couvrent de larmes, et gémissent sur nos malheurs (2).

Toi qui vis dans l'insouciance, tandis que la fortune te donne des conseils, si tu es endormi, sache que la fortune est éveillée.

Tu te promènes satisfait et exempt de soucis : ta patrie t'offre encore des charmes; mais l'homme a-t-il une patrie après la perte de Séville!

Ce dernier malheur a fait oublier tous les autres; et la longueur du temps ne pourra pas en effacer le souvenir.

O vous, qui montez des coursiers effilés, ardens, et qui, dans les champs où l'épée exerce ses fureurs, volent comme des aigles;

conquête de l'Espagne, ils donnèrent à quelques-unes des villes où ils s'établirent les noms des villes d'Orient qu'ils avoient quittées. Ainsi Séville fut appelée Émesse par les Arabes venus d'Émesse; Grenade fut appelée Damas par ceux de Damas; Jaën fut appelée Kinessin par ceux de Kinessin; Malaca fut appelée Arden par ceux qui étoient venus des bords du Jourdain, nommé Arden en arabe. Les Arabes qui étoient venus de la Palestine appelèrent Xérès, Palestine. Ceux qui étoient venus de Miss ou rieux Caire, donnèrent au paya de Tadmir (Murcle), le nom de Miss. Extrait de l'Hiss. des Ar. d'Espagne.

<sup>(1)</sup> Le mot que je traduis par cloches est منافسوس nawakis, plur. de منافسوس nakous. Le nakous étoit une grosse pièce de bois que les Chretiens frappoient avec une autre moins forte nommée وبيل wabil, pour avertir les fidèles de l'heure de la prière.

<sup>(2)</sup> Chez tous les peuples et dans tous les âges, la poésie a été en droit de donner du sentiment aux objets les plus insensibles. Virgile a dit dans l'épisode de la mort de César:

O vous dont les mains sont armées des glaives acérés de l'Inde, qui, dans de noirs tourbillons de poudre, brillent comme des feux;

O vous qui par-delà la mer coulez des jours tranquilles et sereins; vous qui trouvez dans vos demeures la gloire et la puissance,

N'auriez-vous pas appris des nouvelles des habitans de l'Espagne! et pourtant des messagers sont partis pour vous instruire de leurs souffrances.

Sans cesse ils implorent votre secours: et cependant on les massacre, on les traîne en captivité. Quoi! pas un seul homme ne se lève pour les défendre!

Que signifie cette division parmi les Musulmans! Eh quoi! vous, adorateurs de Dieu, n'êtes-vous pas tous frères!

Ne s'élevera-t-il pas au milieu de vous quelques ames fières, généreuses, intrépides! n'arrivera-t-il pas des guerriers pour secourir et venger la religion!

Les habitans de l'Espagne sont couverts d'ignominie, eux qui naguère étoient dans un état florissant et glorieux.

Hier ils étoient rois dans leurs demeures, aujourd'hui ils sont esclaves dans les pays de l'incrédulité.

Ah! si tu eusses vu couler leurs larmes au moment où ils ont été vendus, ce spectacle t'auroit pénétré de douleur, et ta raison se seroit égarée.

Si tu les voyois consternés, errans, sans assistance, et couverts des vêtemens qui attestent leur honteux esclavage!

O Dieu! faut-il qu'une montagne soit posée entre la mère et ses enfans! faut-il que les ames soient séparées des corps!

Et ces jeunes filles aussi belles que le soleil, lorsqu'à son lever il répand le corail et le rubis;

O douleur! le barbare les entraîne, malgré elles, pour les condamner à des emplois humilians, et leurs yeux sont baignés de pleurs, et leurs sens sont troublés.

Ah! qu'à ce spectacle cruel nos cœurs se fondent de dou-

leur, s'il y a encore dans nos cœurs un reste d'islamisme et de foi!

#### XVI.

Ces vers sont du mètre الطويل. Voyez p. 115. Ils se trouvent dans la biographie de bn - Khilkân, et dans le Mardj annadhir d'Assoyouthy, chap. 4.

et signifie وَسُل est le pluriel de اوصال est le pluriel de وصُل et signifie وصل المفاصل او مُجْمَع العظام Voyez le Câmous et le commentaire de Hariry, p. 299.

#### XVII.

Ces vers sont du mètre nommé الكامل. Voyez pages 109 et 121. Je les ai trouvés dans la Biographie d'Ibn-Khilkân.

#### XVIII.

Ces vers sont du mètre البسيط. Voyez p. 105. Je les ai trouvés dans un manuscrit arabe appartenant à la bibliothèque royale de l'Arsenal, lequel porte le n.º 6.

Vers 2. J'ai imprimé conformément au manuscrit اهاليه; mais je crois qu'il faut lire اهله ce dernier mot est le pluriel régulier de اهل avec l'affixe. Au second hémistiche, la mesure est inexacte.

#### XIX.

Ces vers sont du mètre الكامل Voyez p. 109 et 121. Ils se trouvent dans le Mardj annadhir d'Assoyouthy, chap. V.

Page 107, v. 2. ريب, a ici le même sens que حادثة, infortunium, adversitas.

#### XX.

Ces vers que j'ai extraits du *Mardj annadhir* d'Assoyouthy, chap. 5, sont du mètre nommé المجر الوافر. *inetrum exuberans.* Chaque hémistiche est composé des pieds مفاعِلَـــن مفاعِلَـــن مفاعِلـــن معاعلت

مفاعلت له Le pied مفاعلت peut se changer en مفاعل.

Voici des vers qui offrent à-peu-près la même idée. Je les ai trouvés dans le même ouvrage, chap. V. Le mètre est le وافر:

بِلُوتُ النَّاسَ قَرْبًا بعن قرق فَلُم أَرَ غير خَيَّارُ وقَـــالِ وَ وَلَمْ ارْ فِى الْخُطُوبِ اشدٌ ضَـرًا وَاضَى مِن مِعَادَاةِ الرجـالِ وذقتُ مرارة الاهياء طــرًّا فِيا شيء امرٌّ من الســـوالِ

« J'ai éprouvé successivement tous les hommes, et je n'ai vu que des êtres qui trompent et qui haïssent. Je n'ai vu aucune chose plus dommageable ni plus douloureuse que l'inimitié des hommes. J'ai goûté toutes les amertumes de la vie; et il n'est rien de plus amer que de demander. »

#### XXI.

Ce vers est du mètre nommé الطويل. Voyez p. 115. Voyez p. 109 l'explication du mot النجمل

#### XXII.

Ces vers se trouvent dans le *Mardj annadhir* d'Assoyouthy, chap. 5: ils sont sur le mètre الطويل. Voy. ci-dessus p. 115.

Sur le mot منحسل, voyez p. 109.

Vers 3. في رحالم peut signifier aussi dans leurs demeures.

#### XXIII.

Ce vers est d'Abou'tthayyb Almoténabby. Le mètre est le طويل. Voyez ci-dessus.

الدنيا est le pluriel de الدنا

#### XXIV.

se change en مفعولات se change en مستعلن ou مفتعل مستعلن ou مستعلن مفتعلن المستعلن علي و المستعلن المستعلن علي مفتعلن مفتعلن المستعلن الم

est pour عا انا ذا est pour عانا ذا et donne مستفعل ou مستفعل pour مستفعل

### XXV.

Ce vers est d'Abou'tthayyb Almoténabby. Il est sur le mètre الطويل. Voyez ci-dessus p. 115.

#### XXVI.

Ces vers sont sur le mètre الطويل, Voyez p. 115.

#### XXVII.

Ce morceau et les quatre qui le suivent sont d'Abou'lfadhl Ahmed, fils de Hosaïn Hamadâny, surnommé, à cause de son éloquence, بديع الزمان la merveille de son siècle (n.º 1591 des man, ar, de la bibl, du Roi ). Il composa des Macâmâts, ou séances, avant le célèbre Hariry, qui se fit gloire de marcher sur ses traces et de le prendre pour modèle. Ce genre de composition, dont Hamadâny n'est peut-être pas l'inventeur, se perfectionna entre les mains de Hariry. Celui-ci est plus fleuri, plus abondant, plus éloquent et plus riche en images que Hamadâny, dont l'extrême concision fait le supplice de ses lecteurs. Ibn-Khilkân a tracé en peu de mots l'éloge de Hamadâny. Suivant ce biographe, il mourut à Hérat, ville du Khorasân, l'an 308 de l'hégire (de J. C. 1007). Ibn-Khilkân dit tenir de gens dignes de foi que Hamadâny, ayant été frappé d'apoplexie, fut enterré aussitôt; mais qu'ensuite étant revenu de son état, il poussa des cris aigus pendant la nuit. On accourut et on le retira de terre : il avoit saisi sa barbe dans ses mains, et il étoit mort de l'effroi que lui avoit causé le tombeau. Je donnerai, à la suite du n.º 31, trois macâmâts de cet auteur.

Les vers qui sont sous le n.º 27, sont du mètre nommé المتقارب , metrum conjunctum. Le pied فعول est répété quatre fois dans chaque hémistiche; فعول peut se changer en فعول pour فعول . Voyez p. 111, n.º 3.

Vers 2. القافية a ici, je crois, le sens de قفا qui signifie ورا العنس l'occiput, mot à mot: ne te repose pas sur l'occiput, c'est-à-dire, ne reste pas couché nonchalamment sur ton dos.

Vers 5. أموالي est pour إموالي par licence poétique. On lit de même dans le Coran, thap. 69, كتابي pour كتابية, حسابي pour حسابية

#### XXVIII.

Ces vers sont sur le mètre nommé السجر الرمل, metrum breve. La mesure est فاعلاتن répété trois fois dans chaque hémistiche.

### XXIX.

Ces vers appartiennent au mètre البسيط Voyez p. 105. Vers 1. يا قلبي est pour إغفلَـــكْ. يا قلبي, qui est pour أغفلَــك. , donne le pied أغفلَك.

#### XXX.

Ces vers appartiennent au mètre nommé المتقارب. Voyez p. 111, n.º 3, et p. 152.

#### XXXI.

Ces vers sont sur le mètre الطويل. Voyez p. 115.

. Voici les trois macâmâts ou séances de Hamadâny que j'ai annoncées. Elles sont très-difficiles, commetoutes les autres de cet écrivain: j'en hasarderai néanmoins une traduction littérale.

# مقامة الدينار (١)

حدثنا عيمى بن هشام قال نهضت في الى بلخ تجارة البرّ فوردتها وإنا بعدرة الشباب وبال الفراغ وحلية الثروة لا يعمّن الا معرة فكر استفيدها او شرود من الكلم اصيدها فيا استأذّن على سعى مسافة مقامى افع من كلامى ولما حتى الفراق بنا قوسه او كاد دخل الى شاب في زيّ ملء العين ولحية تشكوا الأخْدَعَيْنِ (٥) وطرف قد شَرِبَ مَا الرافِنَيْن ولقينى من البرّ ما رددته في الثنا ثم قال اظعنا تريد فقلت إلى واله فقال اخصب رايدك ولا ضلّ قايدك في عربة عقلت عنواة عد فقال

صباح الله لا صبح انطلاق وطير الومل لاطير الفراق (د) فاين تريب قلت الوطن فقال بلغت الوطن وقضيت الوطر في العود قلت القابل (ء) فقال طويت الريط و ثنيت الخيط (ر) فاين انت من الكرم فقلت بحيث اردت فقال اذا رجعك الله سالمًا فاستُعِبْ لى عدوًا في بردة صديق من نجار الصُفر يدعوا الى الكُفر ويرقص على الطَّفر كدارة العين بحط ثقل الدَّيْن وينافق ويرقص على الطَّفر كدارة العين بحط ثقل الدَّيْن وينافق

<sup>(1)</sup> Scheidius a imprimé une partie de cette séance, mais il n'en a pas donné la traduction.

<sup>(2)</sup> Le manuscrit arabe de la bibliothèque du Roi n.º 1591 porte التشكوا (الدويس) ct celui de M. le baron S. de Sacy, qui a appartenu à Scheidius, قريحية الاخراعين J'avoue que je n'entends aucune de ces deux leçons. Si l'on adopte celle que j'ai imprimée, l'auteur aura peut-être voulu dire que la barbe de ce jeune homme s'étendoit jusqu'aux veines nommées

<sup>(3)</sup> Ce vers est du mêtre nomine المجر الوافير, metrum exuberahs. Voyez p. 149, المجر الوافير). 20.

<sup>(4)</sup> J'ai traduit le mot القابل par l'année prochaine. Je crois qu'il faut sous-entendre العام, qui signifie l'année.

<sup>(5)</sup> Je pense que لحريط وثنيت الحريط و بانت الربط و (5) Je plier l'étofje et doubler le fil,

بوجفين قال عيسى بن هشام فعلمت انه يلتمس دينارًا فقلت ، لك ذلك نقدًا ومثله وعدًا فانشأ يقول

رأيك ممّا خطبت اعسلا لا زَلْتَ للمَكْرُمات (١) اهلا (٥) مُلبت عُودًا ودُمتُ جودًا وفَلتَ فرعًا وطبتَ امسلَا لا استطيع العطآءَ حِمْسلَّا وللطبيق السوَّالُ ثقْسلَا قَصُرتُ عن منتهاك ظلَّا وطُلتَ عمّا ظننتُ فِعْسلَا يا رحمة الدعر والمعسالي لا لتى الدعر منك ثَصُلَا

قال عيمى بن عشام فناته الدينار وقلت ابن ينبت هذا الفضل فقال بعض من فقال بَهْ فَيَى قريش ومُهِّن لَى الشرفُ في بعلا آيها فقال بعض من حضر الست ابا الفتح الاسكندريّ الم ارك بالعراق تطــوف في الاسواق مقذيا (ز) بالأوراق فانشــا يــــــقـــــول

ان لله عبيان اخدوا العر خليطا (4) صحة يُحسون (5) اعرا با ويعون نبيطا

<sup>(</sup>۱) [Le manuscrit de la biblioth. du Roi porte المنسك للمكرمات. J'ai imprimé لا زلت لا على اندا de Sacy.

<sup>(2)</sup> Je pense que ces vers sont du mètre بسيط Voye, p. 105. La mesure est réduite ici à مستفعل فاعلن مستفعل pour chaque hémistiche, dont le dernicr pied est changé en فعولُنْ ou فعولُنْ و

<sup>(3)</sup> Le manuscrit de la bibl. du Roi porte مكن يا et celui de M. S. de S. امكن يا Je lis مُعَدْدِياً.

<sup>(4)</sup> Ces deux vers sont sur le mêtre الرمسل, الرومسل, breve. La mesure est براومسل, répété primitivement trois fois dans chaque hémistiche. Voyet page 152, n.º 28. Let la mesure est réduite à deux فاعلان .

<sup>(5)</sup> Le manus. de la bibl. du Roi porte عبيه بيسون, et celui de M. S. de Sacy مسكمة بيسون. J'ai adopté cette derniere leçon.-

### SÉANCE de la pièce d'or.

Isa, fils de Hachâm, nous a raconté l'aventure suivante: Le commerce que je faisois de la soie m'engagea à porter mes pas vers la ville de Balkh: je m'y rendis. J'étois alors dans l'innocence de la jeunesse, libre de soucis et dans une situation prospère. Je ne songeois qu'à recueillir des pensées vives, pleines d'agrémens, qui pussent m'être utiles, et qu'à saisir au passage des traits fugitifs d'éloquence. Mais pendant la durée de mon séjour à Balkh, il ne parvint à mes oreilles aucun discours qui fût plus éloquent que les miens. Lorsque la séparation eut tendu son arc sur nous, ou fut sur le point de le tendre, un jeune homme se présenta à moi avec un extérieur rempli de charmes. Une barbe épaisse couvroit son menton, et ses regards avoient puisé leur douceur dans les eaux du Tigre et de l'Euphrate. Il m'adressa des complimens auxquels je répondis par des actions de grâces. Ensuite il me dit: Est-ce-que tu desires t'en aller! Oui, certes, lui répondis-je. Il reprit: Puisse ton guide te montrer des pâturages abondans, et ton conducteur ne point t'égarer! mais quand comptes-tu partir! Demain matin, répliquai-je. Alors il dit:

« Que ce soit la matinée de Dieu, et non celle du départ! » l'augure de l'union et non celui de la séparation!»

Où desires-tu donc aller! Dans ma patrie, lui dis-je. Puisses-tu, reprit-il, y arriver sans encombre, et y terminer heureusement tes affaires! mais quand reviendras-tu! Je lui répondis: L'année prochaine. Il reprit: Puisses-tu derechef quitter ta patrie et revenir ici! mais quelle est la mesure de ta générosité! Je lui dis: Ce que tu voudras. Eh bien! répliqua-t-il, lorsque Dieu te ramenera à Balkh, apporte-moi un ennemi qui porte la marque d'un ami, jaune de sa nature, qui mêne à l'incrédulité, et qui échappe facilement aux doigts qui le tiennent; qui ressemble à la prunelle de l'œil, qui débarrasse du fardeau des dettes, et qui a deux faces comme l'hypocrisie. Alors, dit Isa, fils de Hachâm, je vis qu'il me de-

mandoit une pièce d'or. Je lui dis: Tiens, je te donne cette pièce, et je t'en promets une semblable. Aussitôt il dit:

« Tes sentimens sont au dessus des éloges que je t'ai don» nés. Puisses-tu être toujours orné des plus nobles vertus!
» puisse ton bois être plein de force! puissent les pluies qui
» t'arrosent ne jamais cesser, tes rameaux être touffus et tes
» racines embaumer! Je ne puis consentir à porter le fardeau
» des dons: demander est pour moi une charge trop lourde.
» Mon imagination est demeurée loin de ton mérite, et ton
» action a surpassé de beaucoup ma pensée. O toi, qui fais le
» bonheur du siècle et des vertus sublimes, puisse le siècle
» ne te perdre jamais! »

Lorsqu'il eut ainsi parlé, dit Isa, fils de Hachâm, je lui donnai la pièce d'or et je lui dis: Quel pays a donné naissance à de si grands talens! Il répondit: Je tire mon origine de Coraïch, et c'est dans la vallée qu'habite cette tribu que la gloire m'a été préparée. Alors un de ceux qui étoient présens se mit à dire: N'es-tu pas Abou'lfatah Aliskandery! ne t'ai-je pas vu rôder dans les marchés de l'Irâc, cherchant à séduire les esprits avec des papiers que tu tenois à la main! Il répondit:

» Certes, Dieu a des serviteurs dont la vie n'est que chan-» gemens: le soir Arabes errans, et le matin Nabatéens. ».

# مقامة الصوفي

حدثنا عيس بن هشام قال كنت و أنا فتّى السنّ أشدّ رحلى لكلّ عالية وأركمن طِرفي الى كُلّ عواية حتى شربت العر سايغه و لبست المور سايغه و لبست الدور سايغه (١) فلما صاح (١) النهارُ بجانب ليلى وجعتُ المعاد ديلى

<sup>(1)</sup> Les deux manuscrits que j'ai eus sous les yeux portent هربت العهر سابغه من الدهر سابغه عند الدهر سابغه عند الدهر الدهر سابغه عند الدهر سابغه الدولة الدهر سابغه الدولة الدولة الدهر سابغه الدولة الدول

<sup>(2)</sup> Le mot ome paroît avoir iei le sens de انسصاح الفر , c'est-à-dire,

وطَّأْتُ ظهر المروضة لادآ المفروضة ومعبني في الطريق رفيق لم انكره من سوَّم فلما تجالينا وحين ما تخاللنا (١) سفرت القصَّةُ عن اصل كوفيّ ومدهب صوفي وسرنا فلما احلَّتنا الكوفة ملنا الى داره ودخلناها وقد بقل وجهُ النهار واخضر جانبه ولما اغتمض جفن الليل وطرّ شاربُهُ قُرع علينا البابُ فقلنا من القارعُ المنتابُ فقال وفِيه الليل وبريده وقل الحوم وطريده وحُرٌّ قاده الضرِّ والزمن المُرِّ وضيف وطوُّه خفيف وضالَّتُه رغيف وجار يستعدى على الجوع والجيــب المرقوع وغريب اوقدت النار على سفره ونج العوا على اتــره ونُبَدَت خلفَه الحصاةُ وكُنِسَتْ بعده العرصاتُ فنضوه طليم وعيشه تبريج ومن دون فرخيه مهامه في قال عيس بن هشام فقبضت من كيس قبضة الليث وبعثتها آليه وقلت زدنا سوالا نزدك نوالا فقال ما عرض عرفُ العود على احرّ من نار الجود ولا لقي وفن أ البرّ باحسى من بريد الشكر ومن ملك الفضل فليواس فلن يذهبَ العربَي (2) بين الله والناس وامّا انت فحقَّق الله آمالك وجعل اليدَ العُلْيا لك قال عيس بن هشام ففتهنا له البابَ وقلنا ادخل فَاذَا والله ابو الفقم الاسكندريّ فقلت با ابا الفقم شدَّ ما بَلّغتْ منك الخصاصةُ (ز) وهذا الزيّ خاصّة فتبسّم وانشأ يبـقـــــــول

ou Olemous et Djauhary.

<sup>(1)</sup> Le manuser, de la bibl. du Roi porte العالية ot celui de M. de Saey وحين ما تحالينا كل المنظقة et celui de M. de Saey عالينا المنظقة est bonne, la lettre روحين تخالينا se trouve dans ce mot, a été substituée à la 3.º radicale de التحقيقة , ce qui a licu quelquesois dans les verbes sourds. Par exemple, on écrit مَن يُثِتُ pour مَن يُثِتُ بِهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ وَلَا اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَّاتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُمْ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلِي عَلِيْتُ عَلِي عَلِيْتُ عَلِي عَلَيْتُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْتُ عَلِي عَلِي ع

<sup>(2)</sup> a ici le même sons que la llace . (2).

من signific souvent faire impression. Dans le Calila et Dimna de M. Silvestre de Sacy, on lit

لا يَغَرِّنُك الذي أنا فيه من الطلَّبِيبُ (١) انا في ثروة تُشقِّ لها بُردَةً الطِّسِيبُ (١) انا لو شيت لاتخدتُّ سقافا من الذَّهِسِيبُ

ccs mots, وبلغ ذلك من الغراب, et cela fit impression sur le corbeau. Voyez p. 100 du texte de cet ouvrage, et p. 86 des notes.

(1) Ces vers sont sur le mètre nommé جنوب الجسر السهر المجار , cantilena. La mesure est le pied مفاعيلن répété primitivement trois fois dans chaque hémistiche; ici la mesure est réduite à deux pieds. مفاعيلن se change quelquefois en فَعِلاتن عناه فاعلاتن

Le manuscrit de M. le Baron S. de Sacy renferme quelques gloses sur cette séance; je vais donner ce qu'elles offrent de plus intéressant:

صاح النهار بجانب ليلى يعنى الشبب ظهر في لحيته كما قال الفردق والشيب ينهص في الشباب كانه ليل يصبح بجانبيه نهار، تجالينا اى جلا كل واحد منا نفسه، وامّا قوله قد بقل وجه النهار اى ظهر سواد الليل وقوله اخضر جانبه اى اسود، وامّا قوله اغتمص جفن الليل فيعناه ان الليل كان مظلما ومعنى قوله طرّ شاربه اى بدت اوايال سواده وامّا قوله فلّ الجوّع وطريده فالفلّ ما هرمته يقال رجل فلّ وقوم فلّ والطريد ما طرده اذا ولي الرجل ابنان يقال رجل فلّ وقوم فلّ والطريد ما طرده اذا ولي الرجل ابنان الكنه عير عن العرى والعرب تختص بذلك الجيب حتى انه ليقولون هو نقي لليب طاهر الجيب قال الشاعر قد يدرك الشرف الفتى ورداه خَلَق وجيب قيصه مرقوع، واما قوله غريب اوقدت النار في سفره فان العرب كانت تقول اذا اغترب الرجل فاوقدت نار على اثره لم يرجع واذا نبذت الحماة خلفه واذا كنست الدار بعده لم يرجع، وامّا قوله قبضة الليث فيعناه باطراف الاصابع وذلك ان الليث اذا مشي جمع التراب بقبضه ،

### SÉANCE du Sofy.

Isa, fils de Hachâm, nous a raconté ce qui suit: Tandisque j'étois jeune, je dirigeois aveuglément ma monture vers tous les plaisirs, et poussois mon coursier du côté des égaremens: ainsi je m'enivrois de tout ce que la vie a de plus doux, et je me revêtois de la robe la plus ample de la fortune. Mais lorsque la vieillesse eut commencé à blanchir ma noire chevelure; et que j'eus relevé le pan de ma robe flottante pour entrer dans la bonne voie, je pressai le dos de ma docile jument, afin d'accomplir les devoirs prescrits par la religion. J'eus pour compagnon de voyage un homme en qui je n'aperçus aucun défaut qui méritât ma haine. Lorsque nous nous fûmes découverts l'un à l'autre et que l'amitié se fut établie entre nous, notre entretien aboutit à me faire connoître qu'il tiroit son origine de Koufa, et qu'il étoit de la secte des sofis. Nous continuâmes notre route. Arrivés à Koufa, nous nous dirigeâmes vers la maison de mon compagnon de voyage, et nous y entrâmes au moment où la face et les flancs du · jour commençoient à brunir. Lors donc que la paupière de la nuit se fut fermée, et que sa noire moustache se fut montrée, quelqu'un frappa à la porte. Nous dîmes: Quel est cet importun qui vient frapper à notre porte! C'est, répondit-on, l'envoyé de la nuit et son courrier, celui que la faim a mis en déroute et chassé loin de chez lui, un homme libre que le besoin et la fortune cruelle ont conduit, un hôte dont la présence n'est pas incommode, qui n'a pas un seul pain à lui, un ami qui implore l'assistance d'autrui contre la faim, et qui se plaint de sa poche qui n'est que pièces; un étranger sur le chemin duquel le feu a été allumé, sur les traces duquel les chiens ont aboyé, et derrière lequel des pierres ont été lancées; dont la place, après son départ, a eté balayée. Son chameau est exténué, sa vie n'est qu'affliction, et de vastes déserts le séparent de ses deux enfans. Isa, fils de Hachâm, dit: Alors je pris dans ma bourse quelque monnoie de l'extrémité de mes doigts, et je la lui donnai en lui disant : Demande encore, et nous te donnerons de nouveau. Alors il dit: « Le parfum de l'aloës ne peut être exposé sur un feu plus actif que celui de la générosité, et cette vertu prévenante ne peut rien rencontrer de mieux que le courrier de la reconnoissance. Que celui qui est doué des plus nobles qualités vienne au secours des malheureux; car les bienfaits ne se perdent jamais entre Dieu et les hommes. Pour toi, que Dieu remplisse tes espérances! qu'il t'accorde un haut rang parmi les hommes! Isa, fils de Hachâm, dit: Nous lui ouvrîmes la porte en lui disant: Entre; et voilà qu'à l'instant je reconnois Abou'lfatah Aliskandéry. Abou'lfatah, lui dis-je, l'état où la pauvreté t'a réduit, est bien affligeant; ton extérieur sur-tout inspire la compassion. Il sourit et répliqua de la sorte:

« Que l'état de détresse où tu me vois ne te trompe pas. » Je jouis d'une aisance si grande, que la joie, tant elle est » vive, déchire ses vêtemens. Ah! si je l'avois voulu, j'aurois » habité sous des lambris dorés. »

# مقامة اخرى بغيراسم

حدثنا عيسى بن هشام قال كنت ببغداذ وقت الازاد (١) فحرجت اعتام من انواعه لابتياعه فسرت غير بعيد الى رجل قد اخذ اصناف الفواكه وصنفها وجمع انواع الرطب وصففها فقبضت من كل شيء احسنه وقرضت من كل نوع اجوده فحين جمعت حواش الازار على تلك الاوزار اخذت عيناى رجلا قد لنّ راسه ببرقع حياً ونصب جسده وبسط يدّه واحتض عياله وتأبّط اطفاله وهو يقول بصوت يدفّع الضعف في صدره والحرض في ظهره

<sup>(1)</sup> On lit dans le Câmous: الأزاذ نوع من النهر, alazâdz est une espèce de dattes.

ويلى على كفّين من سويق (١) او شجمة تضرب بالدّقيت (١) او فصعة تُملا من خُرديق (١) يَقْناً عنّا سَطُواتِ الرّيــــقِ (١) يعتمناً عن نَهَج الطريــق يارازق الثروة بعن الفّيــق سهّل على كفّ فتى لبيـــق ذى نسب فى مجده عريــق يهدى الينا قدم التوفيــق ينتقن عيشى من يد الترنيــق قال عيسى بن هشام فاخذت من الكيس اخذة ونلته اياها فقال يــا من عنانى تحميل بــرّه افض الى الله بحسن سِـرّه (١) واستحفظ الله جميل سِتره أن كان لا طاقة لى بشكـره واستحفظ الله جميل سِتره أن كان لا طاقة لى بشكـره فالله رق من ورا اجره

قال عيمى بن هشام فقلت له ان فى الكيس فضلا فابرز عن باطنك اخرج اليك عن اخره فاماط لثامة فاذا واهد هيخنا ابو الفتح الاسكندري فقلت ويتلك أيّ داهية انت فقال فقص العربية العربية

فقَض الهر تشبيها على الناس وتمويها (ز) الرّيام لا تبقى على حال فاحكيها

مستفعلن pour

<sup>(1)</sup> Voyer, sur le mot اسوييق les notes que M. le baron S. de Sacy a jointes à sa traduction de la Relation de l'Égypte par Abd-allathif, page 101.

<sup>(2)</sup> Le mètre sur lequel sont ces vers est appelé البحر الرجز البحر الرجز البحر الرجز البحر الرجز البحر الرجز البحر البح

مر ق doit avoir ici le même sens que خرديق, qui signifie du bouillon, مر ق. مُتُفْعِلُم (4) Ces vers sont sur le mêtre أَلُوجِزُ Voyeç ci-dessus. Le dernier pied est مُتُفْعِلُم

SÉANCE qui ne porte point de nom.

Isa, fils de Hachâm, nous a raconté l'aventure suivante: Me trouvant à Bagdad dans la saison de l'azâda, je sortis avec l'intention de choisir les meilleures espèces de fruits et de les acheter. Je m'approchai d'un homme qui avoit mis chaque espèce à part, et rangé avec ordre plusieurs sortes de dattes. Je pris de tous ces fruits ce qui me parut le plus beau et le meilleur. Comme je relevois le pan de ma robe pour les y placer, mes yeux rencontrèrent un homme qui avoit caché sa tête sous le voile de la honte. Il tenoit son corps droit, et tendoit la main. Sa famille étoit à ses côtés, et il portoit sous ses bras ses enfans en bas âge: il disoit d'une voix semblable à celle d'un homme que l'on frapperoit alternativement sur la poitrine et sur le dos:

« Malheureux que je suis! qui me donnera deux poignées » d'orge moulu, ou de la graisse battue avec de la farine, » ou une écuelle remplie de bouillon, pour que je puisse cal» mer la violence de la faim qui nous éloigne de la droite 
» voie! O toi qui répands l'abondance après la détresse, rends 
» généreuse la main d'un homme sage, noble par sa nais» sance et par ses actions! qu'il dirige vers nous le pied de 
» la bonne fortune, et qu'il arrache ma vie des mains de 
» l'affliction! »

Lorsque j'eus entendu ces mots, dit Isa, fils de Hachâm, je pris une poignée de ce qu'il y avoit de meilleur dans ma bourse, et je le lui donnai. Il dit aussitôt:

« O toi dont la générosité m'a été secourable, puisses-tu » arriver jusqu'à Dieu par le mérite de ta bonne conscience! » Que Dieu lui-même prenne ta vertu sous sa protection! » Si je ne puis te témoigner ma reconnaissance, Dieu mon » maître te récompensera largement. »

Alors je lui dis: « J'ai encore quelque chose dans ma bourse:

dis-moi qui tu es, et je te donnerai tout ce qui me reste. » Aussitôt il écarta le voile qui lui cachoit le visage, et à l'instant je reconnus Abou'lfatah Aliskandéry. Je lui dis: «Malheureux! tu es un monstre! » Il repliqua sur-le-champ:

« Passe ta vie parmi les hommes dans le déguisement et » la dissimulation. Je vois bien que la fortune ne reste jamais » dans le même état; c'est pourquoi je cherche à lui res» sembler. Tantôt j'éprouve ses malices, tantôt elle éprouve » les miennes. »

#### XXXII.

Ces vers sont sur le mètre Loyez p. 105. Je les ai trouvés dans la préface de l'Histoire des Arabes d'Espagne par Almocry, n.º 704 des manuscrits arabes de la bibliothèque du Roi.

Djâmy a dit dans son Béhâristân:

Ces vers sont sur le mètre مربع, lequel est expliqué plus bas, page 166, n.º 40, et page 174, n.º 52.

« Ne te laisse point tromper comme les insensés par l'appât des richesses, car les richesses ressemblent à ces nuages qui passent avec rapidité au dessus de nos têtes. Quand les nuages répandroient des pluies de pierres précieuses, l'homme magnanime n'y attacheroit pas sa pensée. »

#### XXXIII.

Ces. vers sont extraits de la préface de l'Histoire des Arabes d'Espagne: ils sont sur le mêtre nommé البحر الخفيف, metrum leve. Chaque hémistiche est composé des pieds فأعلاتن مستفعلن

فاعلاتن. Dans cette espèce de vers, le pied فأعلاتن. se substitue souvent à متَفْعِل، Voy. pages 123 et 135.

#### XXXIV.

J'ai tiré ces vers de la Biographie des hommes illustres d'Ibn-Khilkân: ils sont sur le mètre nommé الجر المديد, metrum extensum, lequel se compose des pieds فاعلاتين فاعلاتين pour chaque hémistiche. Le dernier pied فاعلاتين se change en فعلاً.

#### XXXV.

Ces vers sont sur le mètre nommé الجر الوافر. metrum exuberans; ils ont six pieds; et chaque hémistiche se compose des pieds مَـــفَاعِلَتُنْ مِفَاعِلَتُنْ مَفَاعِلُ On peut substituer à مفاعلُن le pied مفاعِلْتن مفاعِلْتن le pied مفاعلتن.

Vers 2. Lisez اسقطت au lieu de سقطت.

Les mots de cette énigme sont بنسويين, espèce de rose, نسرين aigle ou vautour, فسرو teschrin, nom d'un mois syrien, نسروى aigle ou vautour, و nom d'une constellation (l'aigle) et فسروى mon secret, qui se trouve entre le premier et le dernier ن de فسروين.

J'ai tiré cette énigme du livre arabe intitulé L'Albet alkomait, littéralement, chevaux bai-bruns rassemblés de tous côtés et tirés de différentes écuries pour la course, ou la place où courent les chevaux bai-bruns. C'est un recueil de ce que les poètes ont dit de plus ingénieux sur le vin, les plaisirs des convives, l'amour, la beauté, les fleurs, les prairies, les ruisseaux, les fleuves de diverses contrées, la pluie, les nuages, &c. Cet ouvrage a beaucoup de rapport avec le Mardjannadhir d'Assoyouthy, que j'ai cité p. 134, et d'où j'ai extrait quelques morceaux.

#### XXXVI.

Même espèce de vers.

Le mot de cette énigme est منام. Entre les deux on trouve داء maladie. Otez le dernier , vous aurez مندئی pluriel de مدين , le tranchant , la partie la plus aiguë d'un glaive. Supprimez la première lettre, vous aurez le prétérit زيد . Ex. ام زيد مريضاً . Ex. ام زيد مريضاً . Ex مريضاً دام ودا و est le sujet de cette proposition , et مريضاً est l'attribut du sujet.

Cette énigne est de Salah-eddin Assafady: je l'ai tirée du chap. 1. cr du Halbet alkomait. Voyez le n.º précédent.

#### XXXVII.

Ces vers sont sur le mètre nommé السبعر الخفيف. Voyez p. 123 des notes, n.º 7, et 163, n.º 33.

Les mots de cette énigme sont صقر épervier, et صفر safar, nom du second mois de l'année musulmane. Si l'on ajoute
à صقر l'affixe de la première personne, on aura les quatre
lettres مقرى, dont la valeur numérale est 400. La lettre
vaut à elle seule 200; donc le quart de صقرى est exactement la moitié de sa valeur entière.

Cette énigme est d'Omar ben - Fâredh. M. le baron Silvestre de Sacy a donné quelques énigmes de ce poëte dans sa Chrestomathie arabe.

#### XXXVIII.

Même espèce de vers.

Le mot de cette énigme est صقر épervier. صاد qui est le nom de la première lettre de ce mot, est aussi un verbe au prétérit, lequel signifie il a chassé. Le mot صقر retourné donne رقص l'action de danser.

Cette énigme est d'Omar ben-Fâredh.

#### XXXIX.

Même espèce de vers. فاعلانن, dernier pied du second vers, est changé en مفعول.

Les mots de cette énigme sont لين ( ce mot signifie proprement cet appendice en forme de réseau qui enveloppe la base des pétioles de chaque rangée de feuilles du dattier. Voyez la Relation de l'Égypte, traduite par M. le baron de Sacy, p. 288), لبق homme rusé et adroit.

Cette énigme est d'Omar ben-Fâredh.

#### XI.

Ces vers, que j'ai tirés de la préface de l'Histoise des Arabes d'Espagne, par Almocry, n.º 704 des manuscrits arabes de la biblioth. du Roi, sont du mètre nommé الجدر الخفيف, metrum leve. La mesure est فاعدان مستفعل فاعلان ماعدات pour chaque hémistiche. Voyez pages 123, 135 et 163. Ces trois pieds peuvent devenir فعلات مفاعل مفعول.

Vers 5. La seconde syllabe de بـــر appartient au pied فعلاتن du second hémistiche.

Page 117, v. 7. Par les faons d'Almosalla le poëte désigne probablement de jeunes filles musulmanes.

Vers 10. Littéralement: « O habitation de ma bien-aimée, que mes yeux ne cessent pas de se traîner, d'être avilis (d'être esclaves) dans la poussière de tes deux cours! »

Vers 12 et suivans. Voici deux vers extraits du commentaire des poésies d'Omar ben-Fâredh, où l'on trouve à-peuprès le même sentiment:

لله ایّام نعیْنا بعــــا ماکان اسناها واهناُها غابت فلم یبق لنا بعدها شی سوی ان نتمّاهــا بریع qui se compose de deux, سریع مَفْعُولاَتُ suivis du pied مَفْعُولاَتُ lequel peut devenir مَفْعُولاً والله مستفعلن والمنافعة منافعات منافعات منافعات المنافعات المنا

« O Dieu! ces jours de nos félicités, qu'ils ont été glorieux et riches en bienfaits! Ils sont évanouis, et il ne nous est resté après eux que le desir de les revoir encore. »

Je crois faire plaisir au lecteur, en lui offrant, à la suite de ce morceau élégiaque, une autre élégie pleine de grâce et de naturel, composée en persan par Djâmy, auteur du Béharistân et du poëme de Medjnoun et Léïla.

> شتربانا مبنب امروز محبال مرا باری چنین مبند بسیر دل میے شاید کے نبون بار سفر بسے کـه شد راه از سرشك عـاشـقان كل نے پای رفتے وقی رای بےدن مبادا کار کس زین کونے مےشکےل حبيبى راحل والقلب هايم وروجى ذاهب والسمع سياييل تسن از همراهی او مانده محسدوم ولی جان میرود منزل بهسنسزل الا ای باد شبکیری کینر کین على تبلك المنازل والمبراحيل بكسوبا دلبر محمل نشيسنم که ای نوشین لب شیریت شمایل زرنج ره مبادت هېچ آســـــــب بكامت هرجه خواهي باد حاسل حرکه چون شود عزم رحیاست مباش از نالهٔ شبکیر غافیل

هنوزم قبلهٔ جان صورت توست بصورت کرچه رفتی از مقابات بیا که زدرد وغم هستم فستاده بخاک وخون چو مرع نیم بسسال تو می نوش بطرف دشت وجسامی بکنج محنت وغم زاهر قاتسال

Ce poëme est du mètre appelé جر الهزم. La mesure se compose de six مفاعيلي pour tout le vers. Le dernier pied de chaque hémistiche est مفاعيلي pour مفاعيلي.

« O chamelier, n'apprête pas encore aujourd'hui le palanquin: garde-toi d'accabler mon cœur sous le poids d'une si vive douleur.

» Est-il convenable de faire les préparatifs du voyage dans un moment où la route est toute humide des larmes que l'amant verse en abondance!

» Je n'ai point de force pour partir, et il ne m'est pas possible de rester en place. A Dieu ne plaise qu'aucune créature éprouve un sort aussi douloureux que le mien!

» Ma tendre amie s'éloigne, et ma raison s'égare, et mon ame m'abandonne, et mon visage est tout baigné de pleurs.

» Mon corps ne peut la suivre; mais de traite en traite il vole sur ses traces.

» O zéphyr du matin, cours répandre ta fraîcheur salutaire dans les lieux où elle se repose et dans ceux qu'elle traverse;

» Et autour du palanquin qui emporte la maîtresse de mon cœur, murmure ces paroles: O toi dont les lèvres sont si douces, toi dont toutes les manières ont des grâces si touchantes,

» Ah! puisses-tu ne pas sentir la fatigue du voyage! puissent tous tes desirs trouver leur accomplissement!

» Au lever de l'aurore, lorsque tu te disposeras au départ,

prête l'oreille aux accens mélodieux du chantre du matin.

» Toujours mon ame, enivrée de tes charmes, se tourne vers ton visage, quoique en effet tu sois éloignée de ma présence.

» Reviens, car l'excès de la douleur m'a terrassé. Je me roule dans la poussière que j'ai rougie de mon sang, comme l'oiseau qui se débat, mourant, sous le fer du sacrificateur.

» Tu étanches ta soif, sans doute, dans quelque partie du désert; mais Djâmy, retiré dans l'angle de la douleur et du désespoir, s'abreuve à longs traits du poison mortel de la séparation. »

## XLI.

ويا لَهْفَةٌ كُلَمَة يُنَعَسِّر بها على فائت ويقال يا لهـ في . Vers 4. عليك ويا لهفا ويا لهف ارمني وسمائي عليك ويا لهفا ويا لهفا ويا لهفتاه ويا لهفتَيَاه . Extrait du Câmous.

## XLII.

Ces vers sont tirés de la préface de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Le mètre est le خفيف. Voyez ci-dessus, n.º 40.

Vers 1. مَانَى est le pluriel de مَانَى. Ce mot signifie proprement le coin de l'œil, qui est près du nez; mais il se prend aussi pour l'œil tout entier.

et الاجتماع a le même sens que الاتساق et

.الانتظام

## XLIII.

Ces vers sont de l'auteur du commentaire sur les poésies d'Omar ben-Fâredh. La mesure est قُعُولُنُ répété huit fois. Le dernier pied de chaque hémistiche peut se changer en فَعُو, metrum conjunctum. [الجر السمتقارب], metrum conjunctum. Voyez p. 111, n.° 3, et p. 152, n.° 27.

Vers 1 et 2. On remarquera le même sentiment dans ce beau vers d'Omar ben-Fâredh:

Le mètre est le Jab Voyez p. 109 et 121.

"« Demande aux astres de la nuit si le sommeil a jamais visité ma paupière: ah! comment recevroit-on la visite de celui dont on n'est point connu!»

#### XLIV.

Ces vers pleins de charmes sont d'un poëte arabe d'Espagne. Je les ai trouvés dans le commentaire d'Omar ben-Fâredh. Ils sont du mètre nommé الجر الرافل, metrum exuberans, lequel mètre se compose des pieds مفاعِلَتُن مفاعلتن peut devenir مفاعِلَتن peut devenir مفاعِلَتن Voy. p. 164, n.° 35.

وامشِ على رُود بالخم أى مَهَلِ وتصفيد ، Page 121, v. s. وأمشِ على رُود بالخم أى مَهَلِ وتصفيد ورُوَيْداء ورُوَيْدينَة رَفَقَ ورُوَيْدياً ورُوَيْدينَة رَفَقَ ورُويْدياً مَهْلا ورُويديَك عُرُوا أَمْعِلْهُ وانها تدخله السكائي اذا كان جعنى أَفْعِل .... ويقال رُويْدُكُنى ولها رُويديَكِ في ورويدَكُن ولها رُويديَكُ في ورويدَكُنّى ...

Vers 6, 2. hémistiche. Lisez وهيمات au lieu de وهيمات

## XLV.

J'ai extrait ces vers du chapitre 2 du *Mardj annadhir* d'Assoyouthy. Ils sont du mètre nommé وأفر Voyez n.º 44.

Vers 1. Le mot تُغْرِ signifie, entre autres choses, اله مقرّمها

Le mot الطلع signifie proprement la fleur naissante du palmier renfermée encore dans l'écorce. Alors cette fleur est blanche. Page 122, v. 2. الصبح a le même sens que

Il y a dans ce morceau quelques expressions figurées qui rappellent ce vers d'Alboktary:

كانَّما تبهم عن لـؤلــؤ مُنفَّه او برَد او اقــاح

« Il semble, lorsque tu souris, que tu découvres une rangée de perles, ou de la grêle, ou de la camomille. »

Ce vers est, je crois, du mètre nommé البحر السريع. السجر السريع السريع المعربة suivis du pied مفعولات pour chaque hémistiche. Le dernier pied du 1.cr hémistiche est مُعْقَلًا pour مُعْولات pour معولات 40. V.p. 166, n.° 40.

Hariry a enchéri sur ces images, lorsqu'il a dit dans sa deuxième séance:

نفسی الفداء لثغر راق مبسمیه وزانه شنب ناهیک من شینیب یفتر عن لوُلوُ رطب وعین برد وعن اقاح وعن طلع وعن حبب

« Que mon ame soit le prix d'une bouche dont le sourire est plein de charmes et à laquelle une fraîche haleine qui n'a point d'égale ajoute nu nouvel attrait. En souriant, elle met à découvert de tendres perles, de la grêle, de la camomille, de la fleur de palmier, et des bulles qui s'élèvent sur la surface du vin. »

Ces deux vers de Hariry sont du mètre بسيط. Voyez cidevant page 105.

Je transcrirai, du second chapitre du Mardj annadhir d'Assoyouthy, les deux vers suivans:

فى فهه مسك ومشمولة صرف ومنظوم من الدرّ فالمسك للنكفة والخسم للريقة واللوّلوّ للشخصر

Ces vers sont du mètre کامل avec ses variations. Voy. pages 109 et 121.

. مُتَفاعِل pour مُتَفَاعِل pour مُتَفَاعِل مُتَفاعِل مُتَفاعِل بين مُتَفاعِل مُتَفاعِل بين مُتَفاعِل

م لله Le dernier pied du second vers est عناعل Le dernier pied du second vers est

« Dans sa bouche il y a du musc, un vin pur et frais et une rangée de perles. Le musc est son haleine, le vin sa salive et les perles ses dents. »

iive et les perles ses dents. »

Voici encore deux vers qui présentent des images semblables aux précédentes. Je les ai tirés du chapitre 2 du *Mardj* annadhir. Ils sont sur le mètre ple avec ses variations. Voy. pages 164, n.° 35, et 170, n.° 44.

اشهد مآء ريقك ام رحيـق ومرجان شفاهك ام عقيق ووجهك بدرتم ام صبـاح وخدّك عص ورد ام شقيق

« L'eau de ta bouche (ta salive) est-elle du miel ou un vin délectable! tes lèvres sont-elles du corail ou du rubis! ton visage est-il l'astre de la nuit dans son plein ou une éclatante aurore! tes joues sont-elles un bouquet de roses ou une anémone!»

#### XLVI.

J'ai trouvé ces vers dans le chapitre 1.er du Mardj annadhir. Ils sont du mètre nommé الكامل. V. p. 121, n.º 6.

## XLVII.

Ces vers sont extraits du tome II de l'Histoire des Arabes d'Espagne, par Almocry, n.º 705 des manuscrits du Roi. Ils sont sur le mètre nommé be Voy. pages 115 et 131.

Page 124, v. 7. La nuit d'Alcadr, c-à-d. la nuit de la gloire et de la puissance où Dieu disposa toutes choses avec sagesse, est une nuit très-révérée des Musulmans. Ils disent que ce fut dans cette nuit que le Coran, existant de toute éternité, fut transporté, par l'ordre de Dieu, du septième ciel au ciel de la lune, qui est le plus près de la terre, et que de là l'ange Gabriel le communiqua à Mahomet par versets, durant l'espace de vingt-trois ans. Ils disent aussi que cette nuit mystérieuse se renouvelle chaque année.

Il me semble que l'auteur de ce morceau passionné, supplie, dans son délire érotique, la nuit d'Alcadr de se renouveler en sa faveur, pour qu'elle contemple et protége les délices qu'il goûte dans les bras de sa maîtresse. Il peut se faire aussi que le poëte, oubliant tout-à-coup le respect qu'il doit comme musulman à cette nuit incompréhensible, l'apostrophe en lui disant d'un ton moqueur et impie: « Reparois, si tu veux, à l'heure de mes plaisirs; que m'importe! il n'y a rien de commun entre toi et mon amour. » Au reste, j'abandonne aux esprits plus exercés et plus clairvoyans que le mien le soin de donner un sens plus raisonnable à ce passage.

## XLVIII.

Ce morceau est tiré du tome II de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Le mètre est le متقارب. Le dernier pied de chaque hémistiche est فعول pour فعول. Voy. p. 111, n.° 3, et p. 152. Ce mètre a ici beaucoup de grâce et de rapidité, à cause de la répétition constante du même pied. Il y a, dans ce petit poëme, des images vives et riantes qui seront goûtées des esprits délicats.

## XLIX.

Ce morceau est extrait de la Biographie des hommes illustres d'Ibn-Khilkân. Le mètre est le de, p. 115 et 131.

Pour avoir la mesure , il faut écrire : وقالت تَعَالُوا أطلبوا Le second pied مفاعيلن.

## L.

Ces vers se trouvent, ou dans le commentaire des poésies d'Omar ben-Fâredh, ou dans le *Mardj annadhir* d'Assoyouthy, ou dans le *Halbet alkomaît*. Ils sont sur le mètre كامل. Voyez p. 121. Le dernier pied est

#### LI.

J'ai extrait ces vers du chapitre 2 du Mardj annadhir d'Assoyouthy. Ils sont sur le mètre طويل. Voyez ci-dessus, p. 115 et 131.

Vers 2, 2. hémistiche. بال a ici le sens de الخاطر et الخاطر.

#### LII.

Ces vers, que j'ai tirés du chapitre 2 du Mardj annadhir d'Assoyouthy, sont sur le mètre nommé السريع, metrum velox. Chaque hémistiche se compose des trois pieds مستفعل مفعولات. Le dernier pied peut se changer en مستفعل مفعولات V. p. 166, n.º 40.

Page 127, 2.º vers, 2.º hémistiche. Le poëte joue ici sur le double sens du mot patience et aloès.

Ce n'est pas quelquesois qu'une muse un peu fine Sur un mot en passant ne joue et ne badine.

Dans ce petit morceau et dans plusieurs autres semblables, qu'on peut mettre au rang des madrigaux et des épigrammes, ce genre d'agrément ne me paroît pas tout-à-fait hors de place. Mais en général les Arabes le prodiguent trop, même dans des compositions graves et élevées qui le réprouvent. C'est à eux qu'on peut adresser ce conseil du poëte:

Mais fuyez sur ce point un ridicule excès.

## LIII.

Ce morceau, dont tout le sel consiste dans un jeu de mots semblable à celui qui se trouve dans le n.º précédent, est tiré du commentaire d'Omar ben-Fâredh. Le mètre est le بسيط Voy. p. 105. Le dernier pied est فعلم عنوان المالية. Au premier hémistiche du second vers, la mesure exige qu'on supprime le wesla du mot اجْعَلُ et qu'on prononce الْجُعَلُ.

Je transcrirai encore du commentaire des poésies d'Omar ben-Fâredh les deux vers suivans, qui renferment le même jeu de mots:

Le mètre est le کامل. Voyez page 109; n.º 2, et p. 121;

« J'ai dit à celui qui m'exhortoit à endurer avec patience l'absence de ma bien-aimée: Peut-il connoître la patience celui dont l'amante est loin de ses yeux! Ah, si le miel, depuis que je suis séparé d'elle, est pour moi sans douceur, comment donc l'aloès (la patience) me seroit-il agréable! »

### LIV.

Ces vers sont tirés du chapitre 1 du Mardj annadhir d'Assoyouthy. Ils sont sur le mètre بسيط Voyez page 105.

# LV, LVI, LVII.

Ces trois morceaux sont d'Omar ben-Fâredh. Les connoisseurs remarqueront beaucoup de précision et d'élégance dans le style, et une grande délicatesse dans les pensées.

Je ne connois point le mètre auquel ces vers appartiennent. Peut-être sont-ils sur le mètre nommé الرجز, satyra, qui se compose de six مستفعلن avec les variations, pour le vers entier. Mais pourquoi une syllabe composée se trouve-t-elle placée avant le premier pied de chaque hémistiche!

Il y a une ellipse à la fin du morceau qui est sous le n.° 56. La particule إذا tient lieu de cette proposition: المستق التي

#### LVIII.

Le mètre auquel ces vers appartiennent est le trouvent, je crois, dans le commentaire des poésies d'Omar ben-Fâredh.

#### LIX.

Ces vers sont tirés du chapitre 17 du Halbet alkomaït. Ils appartiennent au mètre nomné عدر السريع, metrum velox, qui est composé de deux مَفْعُولاًتُ ou à مَفْعُولاً بَيْ. V. p. 166 et 174.

## LX.

Ces vers sont tirés du commentaire d'Omar ben-Fâredh, et appartiennent au mètre طويل.

## LXI.

Ces vers sont extraits du chapitre 17 du Halbet alkomait, et sont sur le mètre بسيط réduit aux trois pieds مستفعل مستفعل.

## LXII.

Ces vers sont tirés du chapitre 17 du Halbet alkomaït. Le mètre est le رمل réduit à deux واعالاتـــن pour chaque hémistiche. Voyez pag. 152, n.º 28.

## LXIII.

J'ai tiré ces vers du chapitre 17 du Halbet alkomait. Ils sont sur le mètre طويل.

Vers 2. هن est pour eia.

Je tirerai encore du chapitre 17 du Halbet alkomait deux petites pièces sur la rose. La première est du mètre طویل. Voyez p. 115 et 131.

« Jouis de la rose; son existence est de peu de durée. Ne t'afflige que de sa disparition. Quitte-la avec des caresses, des baisers et des larmes, comme on quitte un ami qu'on ne doit revoir qu'au bout d'une année. »

مستفعلن réduit aux trois pieds بسيط réduit aux trois pieds مستفعلن ou متفعل ou متفعل المعالم عبول الم

« Le printemps et la rose sont arrivés, et la nuit et le jour sont égaux en longueur. Ne cesse point de cueillir la rose: jouis-en, et souviens-toi que la saison de la rose n'est qu'un prêt. »

Dans le tome second de l'Histoire des Arabes d'Espagne, on lit les deux vers suivans:

Le mètre de ces vers est le طويل.

« Au matin, lorsque je vois la rose me présenter, en s'entr'ouvrant, une bouche vermeille, elle me fait souvenir des baisers que se donnent les amans à l'heure de leurs tendres caresses. Le matin passé, je trouve la rose changée en une joue au milieu de laquelle le soleil a fait une impression.»

Un poëte a dit:

اقول له وقد حيّا بكاس لها من مسك مبسمه ختامُ امن خدّيك تُعْصَر قال كلّا متى عُصِرت من الورد المدامُ Ces vers appartiennent au mètre وافر avec ses variations. Voyez p. 149, n.° 20.

« Je lui dis, au moment où elle me salua avec une coupe remplie d'une liqueur à laquelle le musc de son haleine avoit mis la perfection: Est-ce un extrait de tes joues que tu me présentes! Point du tout, répliqua-t-elle; quand donc le vin fut-il extrait de la rose! »

A la suite de ces vers sur la rose, je donnerai un morceau sur les anémones. Il se trouve dans le tome II de l'Histoire des Arabes d'Espagne.

ورياض من الشقايق الحب يتهادى بها نسيم الرياح زرتها والنام يجلد منها وهرات تروق لون السراح قلت ما ذنبها فقال مجيبا سرقت حمرة الحدود الملاح

Ces vers sont du mètre خفيف. Voy. page 123. Le dernier pied du second vers est مفعول.

« Des anémones étoient devenues le jouet des vents. J'allai les voir au moment que la pluie battoit avec violence leurs fleurs, qui étonnoient la couleur du vin. Je dis à la pluie: Quelles fautes ces fleurs ont-elles commises, pour être ainsi maltraitées! Alors la pluie me répondit: Elles ont dérobé aux belles la rougeur de leurs joues. »

Le mot شقايق signifie proprement des coquelicots.

## LXIV.

Ces vers sont sur le mètre طويل. Je les ai tirés du chapitre 17 du *Halbet alkomaït*.

#### LXV.

Ces vers sont tirés du chapitre 17 du Halbet alkomait, et appartiennent au mètre nommé مربع page 166, n.º 40, et p. 174, n.º 52. Le dernier pied est فأعلى ou مفعولات pour مفعولات.

#### LXVI.

Ces vers sont tirés du chapitre 17 du *Halbet alkomaït*. Le mètre est le بسيط. Au premier vers, lisez خلته au lieu de خلتها.

## LXVII.

Ces vers sont tirés du chapitre 17 du *Halbet alkomaît*. Le mètre est le سريع. *Voy*. p. 166 et 174. Le dernier pied est

## LXVIII.

Ces vers sont extraits du chapitre 17 du Halbet alkomait. Ils appartiennent au mètre nommé بحر المنسر, metrum emissum, lequel se compose de deux منتفعلن séparés par le pied مَفْعُولات, avec les variations.

## LXIX.

J'ai tiré ces vers du chapitre 17 du Halbet alkomaït. Ils sont sur le mètre سريع. Voy. pages 166, 174 et 176. Le dernier pied est مَفْعُلات pour مَفْعُلات.

## LXX.

Ces vers se trouvent ou dans le Mardj annadhir, ou dans le Halbet alkomaît. Ils sont sur le mètre nommé متقارب, qui se forme de quatre فعولى pour chaque hémistiche. Voy. p. 111, n.° 3. Au premier hémistiche du premier vers, l'élif de في ا a pris le wesla pour la mesure.

#### LXXI.

Ces vers sont tirés du chapitre 23 du Halbet alkomaït. Ils sont sur le mètre nommé الكامل , metrum perfectum, lequel est composé de trois متفاعلي pour chaque hémistiche. Voyez pages 109 et 121.

Page 135, vers 2, 2.º hémistiche. Au lieu de lisez

ذلك; la mesure l'exige.

### LXXII.

Ces vers sont tirés du chapitre 13 du Halbet alkomaît. Ils appartiennent au mètre متقارب. V. ci-dessus p. 179, n.º 70. Il faut retrancher, dans l'écriture et dans la prononciation, les motions finales des mots أشرحه المروحة, afin d'avoir فعمول والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة ولمنافعة والمنافعة وال

### LXXIII.

J'ai tiré ces deux vers du chapitre 13 du Halbet alkomait. Ils sont sur le mètre nommé المحر الخفيف, metrum leve. La mesure primitive de ce mètre est composée des trois pieds واعلاتي مستفعلي فاعلاتي pour chaque hémistiche. Voy. page 123. Ici chaque hémistiche n'a que les deux premiers pieds. Il faut disposer ces vers de cette manière:

Lorenzo Pignotti, dans une fable charmante intitulée il Ventaglio, a exprimé absolument la même idée. Voici ses vers:

> Due bei volti che s'accostano. Di soverchio, il foglio cela,

E fra' detti e i sguardi languidi Ei coll'ombra amica vela, E protegge ancor pietoso Un leggier furto amoroso.

L'arabe est plus précis, et l'italien plus riche et plus élégant.

#### LXXIV.

Ces vers sont tirés du commentaire d'Omar ben-Fâredh. Le mètre est le بسيط Voyez p. 105.

#### LXXV.

Ce morceau, où le portrait de l'amant est tracé avec beaucoup de vérité, est extrait du commentaire d'Omar ben-Fâredh. Il est sur le mètre nommé بحر الوافر, qui se compose de trois مفاعلة avec les variations, pour chaque hémistiche. Ici le dernier pied de chaque hémistiche est مفاعل . Voyez pages 149 et 164, n.º 35.

Je vais offrir au lecteur un autre portrait de l'amour qui a quelque rapport avec celui-ci: il est extrait également du commentaire d'Omar ben-Fâredh.

> قال الخمليّ الهموى محمال فقالت لو ذقيته عرفيته فقال هل غير شغمل قمالب ان انت لم ترضه مصرفيته وهل سوى زفروة ودمسح ان لم ترد جريه كفيفته فقلت من بعده كل ومسف لم تعرف لكبّ اذ ومسفسة

Ces vers sont sur le mètre بسيط réduit aux trois pieds pour chaque hémistiche. Le dernier

pied du premier hémistiche de chaque vers est converti en مُتَفْعِلُ ou وَعُولُن , et le dernier pied du second hémistiche en مُتَفْعِلُ , si l'on prononce l'affixe avec sa voyelle, sinon c'est le pied مُتَفْعِلُ. Voici la traduction de ce morceau:

« L'indifférent me dit un jour: L'amour n'existe pas. Je lui répondis: Si tu l'eusses goûté, tu le connoîtrois. Il reprit: Seroit-ce une occupation de cœur! eh bien! si elle ne te convient pas, tu la mets de côté. Seroient-ce des soupirs et des pleurs! si tu ne veux pas qu'ils s'échappent, tu n'as qu'à les retenir. Ah! lui dis-je après tous ces discours, tu n'as point connu l'amour alors que tu l'as décrit. »

Voici encore une courte description de l'amour, renfermée en un vers qui se trouve, je crois, dans le commentaire des poésies d'Omar ben-Fâredh.

Ce vers est sur le mètre nommé التقارب V. p. 111 et 152. « Étrange effet de l'amour! la victime soupire et est pleine de tendresse pour son assassin. »

## LXXVI.

J'ai tiré ces' vers du commentaire d'Omar ben - Fâredh. Ils sont du mètre طويل. Voyez pages 115 et 131.

## LXXVII.

J'ai tiré ces vers du commentaire d'Omar ben-Fâredh. Ils sont sur le mètre appelé الكرال, réduit à deux pour chaque hémistiche. Voyez p. 109 et 121.

## LXXVIII.

Ces vers sont tirés du commentaire d'Omar ben-Fâredh. Ils appartiennent au mètre يسيط.

### LXXIX.

Ces vers sont tirés du chapitre 2 d'Assoyouthy et sont sur le mètre nommé البحر الكامل, Voyez pages 109 et 121. Le pied مُتَفاعِل peut se changer en مُتَفاعِل et en مُتَفاعِل.

## LXXX.

Ces vers, que j'ai extraits du commentaire d'Omar ben-Fâredh, sont sur le mètre طهيل.

Voici trois autres petites pièces sur les larmes, qui sont

extraites du même ouvrage:

وقائلة ما بال دمعاك اخفراً فقلت لها عال تفهين اهارتي الم تعلى ان الرموع تجافيات فاجريتها يا منياتي مان مارارتي

لويل Le mètre de ces vers est le

" Une femme me dit: D'où vient que tes larmes sont vertes! je lui répondis: Ne comprends-tu pas ce signe! est-ce que tu ne sais pas que la source de mes larmes est tarie! celles que que je répands maintenant, ô mon unique espérance! sortent de la vésicule de mon fiel. »



Même mètre que les précédens.

« Une femme me dit: D'où vient que tes larmes sont noires! naguère elles étoient rouges et ton corps étoit consumé par la douleur. Je lui dis: Je n'ai plus de larmes; c'est la prunelle de mes yeux qui coule maintenant. »

Au second hémistiche du premier vers on lit dans quelques manuscrits وانت نخيل.

Ces vers sont du mètre nommé البحرة الخفيف avec les variations. Voyez page 123.

« Au jour de leur départ ils ont attaché des amulettes autour de mon cou, craignant la violence de mes transports. Vaine précaution! les feux de mon amour extrême ont fondu ces amulettes et les ont changés en des larmes qui ont coulé à l'heure de l'adieu. »

Toutes ces pensées, où l'esprit a plus de part que le sentiment, brillent beaucoup du côté de l'expression.

Un poëte arabe a dit avec beaucoup d'élégance et de passion:

Le mètre de ces vers est le خفيف. Voyez p. 123.

« Viens joindre tes joues à mes joues, et tu verras une chose tout-à-fait surprenante, et qui confond l'intelligence. Tes joues deviendront un parterre printanier, et les miennes un étang de larmes.»

## LXXXI.

Ces vers sont tirés d'Ibn-Khilkân. Ils appartiennent au mètre موبيل. Voyez pages 115 et 131.

## LXXXII.

· Ce petit poëme est tiré d'Ibn-Khilkân et est sur le metre

La poésie arabe n'offre rien, je crois, de plus gracieux.

#### LXXXIII.

Ce petit poëme, dont le mètre est le بسيط, setrouve dans Ibn-Khilkân. Les amateurs sauront y remarquer une grande délicatesse de sentiment.

Le dernier pied de chaque vers est فعلن pour فعلن.

#### LXXXIV.

Cette description du cheval est tirée du tome II de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Le mètre est le بوافسر Voyez p. 149, n.° 20, et 181, n.° 75. Le dernier pied de chaque hémistiche est مفاعلتن pour مفاعلتن

A cette peinture animée du cheval, j'en joindrai une autre qui ne l'est pas moins. Elle est tirée également du tome II de l'Histoire des Arabes d'Espagne.

اطرف فات طرق ام شهاب
هفا الالبرق ضرمه التهابُ
اعار الصمُ صنعتَ نقابا
فقر به وصبّج له النقابُ
فها جث خال الصبغُ واق
ليطلب ما استعار فيا يصابُ
اذا ما انقض كلّ الفيم عنده
وضلّت عن مسالكة التعابُ
فيا عبا له فضل الدواري
فيا عبا له فضل الدواري
سل الارواح عن اقبى مناه
فعنه الرواح عن اقبى مناه

« Est-ce un coursier qui a fui devant mes yeux, ou un météore ffamboyant qui a passé aussi vîte que l'éclair! L'aurore a prêté à son front un voile éclatant de blancheur; et à sa présence, les chemins âpres et sablonneux se sont réjouis, et ils l'ont salué avec transport. S'il entend quelque bruit, il croit que c'est l'aurore qui accourt pour lui redemander ce qu'il a emprunté; mais il ne peut être atteint dans sa course impétueuse. Lorsqu'il s'élance et vole, les étoiles fatiguées ne peuvent le suivre, et les nuages perdent la trace de ses pas. Chose incompréhensible! ce coursier a la perfection des astres étincelans: comment se fait-il que la poussière ait du mépris pour ses pieds! Demande aux vents quel est le terme le plus éloigné de sa course; les vents seuls sont capables de te répondre. »

Remarques. Le voile dont le poëte parle au second vers est la marque blanche qu'on voit au front de la plupart des chevaux. Les Arabes la nomment عُرِّة. Ils la prisent beaucoup, et y font souvent allusion dans leurs poëmes et dans

leur prose élevée.

Dans le quatième vers, il y a une hyperbole outrée et selon le goût des Orientaux. J'ai déjà dit que les Arabes appellent ces hyperboles عَلَوْ اللهُ اللهُ

Le tome second de l'Histoire des Arabes d'Espagne renferme les deux morceaux suivans

كتب على فوس إنا اذا رفعت عماء عباجية والحرب تقعد بالردى وتقوم و عرد الابطال في جنباتها والموت من فوق النفوس تحوم مرقت لهم منا الحنوف كانها خس الاهلة والسهام نجروم Le mètre de ces vers est le كامل avec les variations.

#### On a écrit sur un arc:

« Lorsque des nuées de poussière se sont élevées et que la guerre promène de rang en rang la destruction; lorsque les braves combattent à outrance sous ses différens points, et que la mort vole en rond au dessus des têtes, le trépas s'échappe de nous contre l'ennemi avec rapidité; on diroit que nous sommes des croissans, et nos traits des étoiles. »

## وصف سيف

تراه فى غادة الغيم شمسا وفى الظلمآء نجما او ذبـــالا يروّعهم معاينـــة ووهـــا ولو ناموا لروّعــهم خيـــالا

## Description d'une épée.

« Cette épée, dans le sein des nuages rapides, est un soleil; dans les ténèbres, elle est un flambeau, une étoile étincelante. Elle épouvante les ennemis lorsqu'ils la voient, lors même qu'ils croient la voir; et s'ils sommeillent, elle les épouvante encore par son image.»

Remarques. Ces vers sont sur le mêtre وافر Voy. p. 149,

J'ai imprimé conformément au manuscrit عادة الغيم, mais cette expression ne me présente pas un sens satisfaisant: de plus, le vers n'a pas la mesure. Je crois qu'il faut lire عداة pluriel de عداة

## LXXXV.

Ces vers sont tirés du chapitre 3 du Mardj annadhir, et appartiennent au mètre بسيط, Voy. page 105.

Vers 2, 1." hémistiche. On lit dans quelques manuscrits تاقى au lieu de تسعى

#### LXXXVI.

Ces vers sont extraits du chapitre 3 du Mardj annadhir. Ils sont du يحر الكامل. Voyez pages 109 et 121.

Vers 3, 1.4 hémistiche. Au lieu de بيعتابه, un manuscrit porte عبثاً به jouant avec lui.

Je tirerai encore du chapitre 3 du même ouvrage les deux morceaux suivans:



Le mètre de ces vers est le منسرح. Voy. page 179, n.º 68.

« Le fleuve devint éperdument amoureux des flexibles rameaux, et il traça dans son onde leur image chérie. Le zéphyr, qui aussi les aimoit tendrement, devint jaloux du fleuve, et, pour rompre cette union, il força les rameaux de s'incliner d'un autre côté. »

والنهر من علق الغصون محبّة ظلّت تطيل صدوده وجفاه فتراه يجرى لاثما اقدامها وخريره يشكوا الذي يلقاه

Ces vers sont sur le mètre كامل avec les variations.

Dans un manuscrit, on lit au premier vers عند au lieu de طلات, et au second vers شكوى Le sens reste le même.

«Depuis que le fleuve éprouve pour les tendres rameaux un amour extrême, ceux-ci le dédaignent et se montrent impitoyables. Aussi tu vois le fleuve caresser, dans son cours, les pieds qui les portent, et, par son murmure, se plaindre de son malheureux sort.»

Au chapitre 18 du *Halbet alkomaît* on lit les deux vers qui suivent:

انظر الى الاغصان كينى تعانقت وتفارقت بعن التنعانق رجنعنا كالصب حناول قبيلة من النفه وراى المراقب فانشاى مسترجنعنا

كامل Ces vers sont du mètre كامل.

« Regarde ces flexibles rameaux; vois comme il s'embrassent, et comme ils se séparent après s'être embrassés. Ils ressemblent à l'amant, qui accourt, éperdu, pour dérober un baiser à sa bien-aimée: mais il a vu le surveillant, et il revient doucement sur ses pas.»

#### LXXXVII.

Ces vers se trouvent dans Ibn-Khilkân et dans le chap. 11 du *Halbet alkomaît*. Le mètre est le مُتفاطل et le dernier pied de chaque vers est امتفاعلن pour مُتفاعلن.

ورقت Vers 1, hémistiche 1. Quelques manuscrits portent ورقت ورَاقت الخبر au lieu de الخمر.

Voici deux autres vers sur le vin, que j'ai tirés du chapitre 3 du Mardj annadhir:

الراح روح فكيف المجرها منظرها طيّب ومجبرهــا روح اذا ما الفقير خالطها اغناه ياقوتها وجوهرهـا

Ces vers sont du بحسير المنسرح, metrum emissum. Dans مستفعلن, se trouve entre deux مفعولات.

« Le vin est le souffle qui m'anime: comment donc pourraije y renoncer! Que son apparence et sa réalité sont belles! Le vin, ah! quand le pauvre le mêle avec l'eau, les rubis et les perles qui brillent sur sa surface le comblent de richesses.» Je citerai encore le morceau suivant que j'ai trouvé dans le livre 1.67 du Halbet alkomait.

طاف بالراح علينا فرأينا الشمس تجلى بنت كرم خندريس لطفت معنى وشكلا لست ادرى من سناها هى فى الكاسات ام لا عرت فى الدن حينا فاكتست نبلا وفضلا تترك الشيو صبيا

Ces vers sont sur le mêtre nommé الرمل, qui se compose de trois فاعلاتن pour chaque hémistiche. Ici il est réduit à deux فأعلاتن.

«Le vin a été porté à la ronde, et nous avons vu le soleil briller dans toute sa pompe. Fils de la vigne, le vin plaît par ses vertus cachées et par ses charmes extérieurs. Je ne saurois dire, à cause de son vif éclat, s'il est contenu dans la coupe, ou s'il n'y est pas. Il a séjourné quelque temps dans la tonne, et il s'est revêtu des qualités les plus nobles et les plus éminentes. Du vieillard il fait un jeune homme, et du jeune homme un enfant, »

Les personnes qui étudient la langue arabe, ne me sauront pas mauvais gré de leur mettre sous les yeux le mots et les expressions figurées qui veulent dire le vin.

لخبر الراح المدام السلاف القرقف العقار لخدوريس الصهبا القهوة الشراب الطلا الرحيق الشول لحميًا الكميت المروّد المحتف المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة العدوس ام الدهر اخت المسرّد ابنة العنب السلسل السلسبيل السكركة النبيد النضوح العدوز الشعطا الكلفا الديال الاسفنط العقور المرّد المعرّق المعرّق المرياق الزنجبيل التامور المادية السبرة السبرة الخمطة المُسطار المصفقة الصفقد التامور المادية السبرة العانس التخامية العانبة الهينية الهانية.

العيلة المطيبة العببة اللتّ الماذيّة البلسانية المنشية البابليـــة النيسانية المزينة الزينيّة الملية الحقية السامرية الساهرية المسرية المقديّة المسلبيّة السارية العببة المعينة الاسرة التامرة الخلّـــة المقامة الديّابة المنوّمة المصرّعة الطاردة المنسّة المقدمة الموخرة الفيع الصرخدة القنديدة الكسيس الزرجون الشوس الخـــرب المعرب الرساطون القارض الماقع الفاقع الناقس المهيج السويق المودع المفتاح المجهة العجدة فوادالدين ام عنا ام زنبق ام ليلي الملتة المناهة المنا

Extrait du chapitre 1.cr du Halbet alkomaït et du chapitre 3 du Mardj annadhir.

Il y a dans le dictionnaire de Golius quelques mots signifiant le vin, qui ne se trouvent point dans cette liste. Les voici:

ام لحبات باذَق بِنْع بنت العنقود جماع الاثم رأَف سبيئة طابة عِلْق خفيس إغْلِيق ملساءً ،

A la suite de tous ces noms qui sont donnés au vin, on trouve, dans le 3.º chapitre du *Mardj annadhir*, les mots suivans qui veulent dire la coupe ou le verre:

الكاس القدح الزجاجة الرفد الهر القعب: الكرب العُسس التبين العدن الجام الناطيب ل

## LXXXVIII.

Ces vers sont extraits du chapitre 14 du Halbet alkomaït, et appartiennent au mêtre nommé عدر المنسر, metrum emissum. Voyez p. 179, n.º 68. Le dernier pied est مستفعل pour مستفعل

Ce que le poëte arabe dit ici des plaisirs de l'ouie, Catulle le dit de ceux de l'odorat, dans une pièce de vers adressée à son ami Fabullus: Nam unguentum dabo, quod meæ puellæ Donarunt Veneres Cupidinesque: Quod tu cum olfacies, deos rogabis, Totum ut te faciant, Fabulle, nasum.

L'auteur du Halbet alkomaît, Chems-Eddin-annawadjy, a composé sur un joueur de lyre les deux vers suivans:

فتنت بحس عواد بديـــع ملج الشكل معشوق الشعايـل يحرّك عوده فينا بلطـــف فيقتلنا باطراف الانامـــل

Ces vers sont sur le mètre nommé , avec les variations.

« Un joueur de lyre m'a ravi la raison par sa beauté merveilleuse, par son agréable maintien, par ses manières séduisantes. Il a fait frémir doucement, en notre présence, les cordes de sa lyre, et il nous a tués avec l'extrémité de ses doigts. »

#### LXXXIX.

Ces vers sont tirés du chapitre 4 du Mardj annadhir, et appartiennent au mètre Jul. Voyez p. 109 et 121.

## XC.

J'ai tiré ces vers du même chapitre du même ouvrage. Ils sont sur le mètre كامل. Le dernier pied est مُتَفَعَل pour مُتَفَعَل.

## XCI.

J'ai tiré ces vers du même ouvrage. Ils sont sur le mêtre بسيط. Voyez page 105.

## XCII.

Ces vers sont tirés du même ouvrage et appartiennent au mètre بسبط.

Le jeu d'esprit renfermé dans ce morceau et le précédent se trouve dans ces vers de l'Arioste:

> Baciò la carta diece volte e diece, Avendo a chi la scrisse il cor diritto. Le lacrime vietar che su vi sparse Che con sospiri ardenti ella non l'arse. Il Furioso, XXX, 79.

Qu'on lise tout le passage du Roland d'où ces vers sont tirés, et l'on verra que cette pointe n'est pas à sa place: la situation ne la comporte pas. Ces sortes de taches, au reste, disons-le en passant, sont rares dans l'Arioste, et elles ne peuvent rien dérober au respect et à l'admiration que tout homme qui se connoît en poésie doit avoir pour ce génie vraiment incomparable.

# XCIII.

Ces vers assez mauvais sont extraits du tome II de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Le mètre est le بسيط.

## XCIV.

Cette petite pièce, où il y a du vrai et du naturel, est extraite du chapitre 4 du Mardj-annadhir d'Assoyouthy. Le mètre est le مامل avec ses variations.

Vers 5, 1.47 hémistiche. قسف est mis à l'accusatif, à cause de اقسم sous-entendu.

## XCV.

Ces vers sont extraits du même chapitre du même ouvrage. Même mètre que les vers précédens.

## XCVI.

Ces vers sont extraits du même ouvrage. Même mètre que les précédens.

#### XCVII.

J'ai tiré ces vers de la préface de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Ils sont sur le mètre وافر. Le dernier pied de chaque hémistiche est مَفَاعِلَتُن pour مَفَاعِلَتُن Voy. pages 149 et 164.

A ces morceaux je joindrai les deux vers suivans, tirés du Mardj annadhir d'Assoyouthy, chap. 4. Ils sont sur le mètre

« Votre lettre m'est arrivée, et elle m'a rendu l'existence lorsque j'étois mort de desirs et d'ennuis. Ce n'est pas une écriture qui est tracée sur une feuille: que dis-je! par Allah! c'est un souffle de vie qui est descendu dans mon corps.»

On lit dans le tome I. et de l'Histoire des Arabes d'Espagne, ces deux vers énergiques:

وتحت صلوى لوعة لوكهتها لحفت على الاحشاء ان تتضرّمًا ولو يحت في كتبي ما في جوائحي لانطقتها نارا وابكيتها دما

Ces vers sont du mètre طويل, Voyez pages 115 et 131.

« Sous mes côtes se fait sentir une ardeur si vive, que si je la tenois cachée, je craindrois que mes entrailles ne fussent consumées par les flammes; et si j'exposois dans mes livres ce que mes flancs renferment, je leur ferois parler un langage de feu et verser des larmes de sang.»

## XCVIII.

Ce petit poëme érotique, que j'ai tiré du chapitre 16 du

Halbet alkomait, respire la mollesse et l'enjouement. L'ai-mable abandon avec lequel la volupté y est peinte rappelle la manière d'Anacréon. Le mètre est le بسيط réduit aux trois pieds مستفعلن فاعلن فعول pour chaque hémistiche.

Page 147, v. 10. Si ابن عبن n'est pas ici un nom propre, traduisez: qui l'emporte sur le fils de mon esclave.

Page 148, v. 20. Je donnerai ici une courte description du printemps, extraite du chapitre 3 du Mardj annadhir.

س ايّام الربيع وطيبها وتفاخر الاطيار في الالحان والحدان والدورد ينبى في الغصون الله ماء لخيا بوجنة الخجادات والغصن يثنيه النسم كما ثنى سكر الشمول شمايل النشوان والمآء بهشى في الرياض كما مشت سنة الرقاد بمقلة الوسنان

مُتَفَاعِلَ Le dernier pied est كامل. Le dernier pied est مُتَفَاعِلً pour مُتَفَاعِلً.

« Ciel! que les jours du printemps sont charmans et remplis de délices! comme le ramage des oiseaux qui chantent à l'envi les uns des autres, est suave! Alors la rose croissant sur les tendres rameaux, ressemble au doux incarnat qui colore la joue des beautés timides; alors le souffle du zéphyr agite les flexibles branches, de la même manière que le vin fait chanceler l'homme ivre; et l'eau se glisse aussi doucement dans la prairie que le sommeil sous la paupière d'une personne qui s'endort. »

إِ لَا أَهُمَ الى الرياض وزهرها واقيم منها تحت ظلّ ضافٍ والزهر يلقاني بشخر بام والماء يلقاني بقلب صافٍ

» Pourquoi ne serois-je pas épris d'amour pour les prairies, et pour les fleurs qui en font l'ornement! pourquoi ne me reposerois-je pas sous d'épais et agréables ombrages! les fleurs s'offrent à mes regards avec des lèvres souriantes, et l'eau se montre à moi avec un cœur dont rien ne trouble la pureté.»

Page 149, v. 24. Medjnoun, mot arabe qui veut dire insensé, est le surnom de Kéis, l'amant de Leïla.

Dans le même chapitre du *Halbet alkonnaît* se trouvent les trois morceaux suivans:

آه على ليلة جاد الزمان بها فعادلت كلما افنيت من عمرى مان للجبيب نديمى في دجنتها الى العباح بلا خوف ولا حذر كلامه الدرّ يغنى عن كواكبها ووجفه عوض فيها عن القر ويبغا انا ارى في محاسنه طرفي وسفى اذ بودرت بالمحر فلم يكن عيبها الا تقاصرها والى عيبها الا تقاصرها والى عيبها الا تقاصرها وددت لو انها طالت على وليو

Ces vers sont du mètre nommé البسيط. V. p. 105.

« Hélas! qu'est devenue cette nuit de bonheur dont la fortune a été généreuse envers moi; cette nuit qui seule a valu tous les instans écoulés de ma vie! Elle l'a passée auprès de moi, ma compagne, ma bien-aimée, jusqu'au matin, sans crainte ni défiance aucune. Diamans véritables, ses paroles étaient pour moi les étoiles du firmament, et son visage me tenoit lieu de la lune dans son plein. Tandis que je repaissois mes regards de ses charmes et mes oreilles de ses discours, voilà que l'aurore vint fondre

sur moi. Tout le crime de cette nuit fut sa rapidité, et quel crime plus odieux pouvoit-elle commettre! Ah! que je desirois qu'elle se prolongeat en ma faveur, fût-ce même au prix de la partie la plus profonde de mon cœur, au prix de la prunelle de mes yeux!»

est une métaphore très-vive et أرعى في très-énergique qui se rencontre dans plusieurs langues.

> Sic ait, atque animum pictura pascit inani. Æneis, 1, 468.

Corpore ut exanimi crudelia lumina pascas. Ovid. Metamorph. xIV, 728.

... Nimiumque elatus avaro Pascitur intuitu.

Claud. in Rufinum 1, 166-7.

E i famelici sguardi avidamente In lei pascendo, si consuma e strugge.

Gerusalemme liberata, XVI, 19.

اتت بغتة ومضت سيبرعية وما قصرت بعض ذاك القصر بغير احتيال ولا كلفة ولا موعد بيننا ينتظر فقلت وقد كاد قلبي يطير سرورا بنيل المني والوطر ایا قلب تعرف من قد اتاك ویا عین تدرین من قد حضر ويا قر الافق عدر اجعا فقد حلّ في الارض عندي القر وباس باس قنی یا سحــــر وكانت كما اشتهى ليلية وطال الحديث وطاب السهر فاصم عنه النسيم الحبسر

ويا ليلتي فكذا فكينا 

Ces vers sont sur le mètre nommé المتقارب. V. p. 111.

« Que Dieu protége la nuit que j'ai passée auprès de ma bien-aimée! nuit délicieuse, dont rien ne troubla la pureté! Elle est arrivée, cette nuit, sans être attendue, et elle s'est écoulée avec rapidité, et elle n'a rien diminué de cette ardeur qui me tourmente. Nous nous sommes réunis sans avoir mis la ruse en usage, sans éprouver aucune fatigue et sans nous être donné de rendez-vous. J'ai dit alors, et mon cœur étoit sur le point de s'envoler de joie, parce que tous mes souhaits et tous mes desirs trouvoient leur accomplissement: O mon cœur, connois-tu bien celle qui est venue à ta rencontre! ô mon œil, sais-tu bien quelle est celle qui est présente devant toi! O lune qui éclaires l'horizon, retourne sur tes pas; car elle est descendue sur la terre, auprès de moi, la lune véritable. Nuit bienheureuse où je me trouve! passe lentement, lentement. Par Allah! par Allah! ne te montre point, ô aurore! Et cette nuit fut telle que je le desirois, et nos causeries furent de longue durée, et notre veille pleine de délices: nous étions seuls, à l'écart; point de tiers importun. Le zéphyr seul, lorsque le matin fut venu, emporta la nouvelle de nos amours. »

افدى الذى زارتى والليل معتكر والافق مما اكتسى من عرفه عطر فلم نزل نتجارى فى العتاب معًا اشكوا اليه جفاء وهو يعسستذر ناديت يا ليل دم ليلا بلا محر فقال ليلك هذا كلسه محر

Ces vers sont sur le mètre nommé البسيط. V. p. 105.

« Je sacrifie ma vie pour cette belle qui est venue me trouver dans ma demeure, au milieu des ténèbres de la nuit, et lorsque l'air, imprégné de sa douce haleine, étoit embaumé tout à l'entour. Pendant long-temps nous nous adressâmes à l'envi des reproches. Ensuite je me plaignis de ses cruautés, et elle s'excusa aussi bien qu'il lui fut possible. O nuit! m'écriai-je, continue de nous envelopper de ton ombre, et ne permets pas à l'aurore de paraître. Ah! reprit-elle, cette nuit est toute entière un enchantement.»

Vers 3. ze signifie aurore et magie, enchantement. Le poëte joue sur ce double sens. Voyez p. 174, n.º 52, un jeu de mot de ce genre.

Je placerai ici une ode charmante de Hâfiz, que M. de Chézy, savant professeur de langues orientales, a bien voulu me communiquer avec la traduction qu'il en a faite.

می خواه وکل افشان کن از دهر چه میجری این کفت محر بلبل ای کل تو چه میکویی مسند بکلستان بر تسا هساهد و وساقی را لب کیری ورخ بوس می نوش وکل بروی تا غیجهٔ خندانت دولت بکه خرواهد داد ای شاخ کل رعنا از بدهرکه میروی شماد خرامان کن آهناک کلستان کسن تا سرو بیامروزد از قده تریدارست امروزکه بازارت پر جوش خریدارست دریاب وبنه کخیی از مایهٔ نیکوی آن طره که هر جعدش صد نافهٔ چین دارد خوش بودی اکر بودی بوییش زخوش خویی هر مرع بدستان در کلشن شاه آیست

Ces vers sont du mètre الهزج cantilena. Chaque hémistiche se compose de quatre مفاعيلن avec les variations.

« Remplis d'un vin pur la coupe étincelante; jonche la terre de roses: à quoi bon t'inquiéter du Destin! » Ainsi s'exprimoit le rossignol dans son chant matinal: rose charmante, qu'en dis-tu!

» Place au sein du jardin ta couche voluptueuse, et là, doublement enivré par le parfum ravissant de l'ambroisie et des fleurs, que tour à tour les douces lèvres de ta maîtresse et la joue animée de ta jeune esclave s'offrent à tes baisers de feu.

» O tendre rosier, pour qui t'empresses-tu ainsi de croître! à quel heureux mortel destines-tu le premier sourire de ce bouton délicat prêt à s'épanouir?

» Va! fille charmante! parcours en folâtrant ce parterre émaillé; et que, se modelant sur cette taille souple et élégante, le cyprès imprime à ses mouvemens une grâce toute nouvelle.

» Aujourd'hui que mille amans s'empressent de faire de toi leur idole, songe au vol rapide du temps; et en accueillant leurs vœux avec bienveillance, compose-toi ainsi un trésor de reconnoissance et d'amour.

» Oh! qu'il seroit doux à respirer le parfum qu'exhale cette chevelure ondoyante, si la belle dont elle forme la plus riche parure exhaloit en même temps le parfum de la fidélité.

» Ainsi le peuple ailé, à la voix mélodieuse, apporte chaque jour, dans les jardins du roi, le tribut de ses chants: Philomèle les remplit de sa plainte amoureuse, Hâfiz des accens de ses vers. »

## XCIX.

Le mowasschah, mot arabe qui signifie proprement l'orné, le paré, est une espèce de poëme ou chanson inventée par les Maures d'Espagne, peu de temps après leur entrée dans ce pays, et reçue ensuite avec applaudissement par les Arabes d'Égypte et d'Asie. Celui qui se fit le plus remarquer dans ce genre de composition, et qui peut-être en est l'inventeur, est Abou bekr Ibadeh, fils d'Abd-Allah, fils de Mâ' essémâ, de la tribu de Khizridj. Ce poëme est fait pour être chanté. Il peut être composé sur tous les mètres; mais lorsqu'on l'a commencé

sur un mètre; il faut le continuer jusqu'à la fin sur le même. Le mowasschah est ordinairement divisé en couplets, الدوار, et ces couplets sont quelquefois terminés par une sorte de refrain, onction, liaison, dont la rime, correspondant toujours à la rime du dernier hémistiche de chaque couplet, est également celle des deux premiers hémistiches qui ouvrent le poëme, lesquels se nomment , mathlaa, exposition, ouverture. Ce nom est aussi donné par les Persans au premier vers du ghazel ou ode, dont les deux hémistiches doivent toujours rimer ensemble. Les couplets peuvent avoir quatre ou six hémistiches. Le dernier hémistiche doit rimer avec le mathlaa. Quant aux autres hémistiches du couplet, ils sont sur une seule rime ou sur deux, mais il ne faut pas que ces rimes soient celles du mathlaa. Le retour des mêmes sons qui retombent près l'un de l'autre dans le mowasschah, flatte agréablement l'oreille et fait un des principaux charmes de ce poëme.

J'ai tiré ce mowasschah du chapitre 11 du Halbet alkomaît. Il est sur le mètre سربع, qui se compose de deux مستفعلن, qui se compose de deux ومنعولات ou مفعولات pour chaque hémistiche. Le pied مُسْتَنْعِلانُ est inséré entre les deux hémistiches du mathlaa, et entre ceux de la suite du poème, qui

doivent rimer avec le mathlaa.

Page 150, 2.º hémistiche, اَسَ الْعِدَارِ signifie à la lettre: le myrte de la partie du visage où croît le poil qui se prolonge depuis l'oreille jusqu'à l'endroit où commence la barbe. C'est ce que nous appelons vulgairement des favoris.

ذو الفقار بالفقع سيف العاص بين . Page 151, hémistiche 3. وايل قتل يوم بدر كافرا فصار الى النبى صلعم ثم صار الى على رمى الله عنه وقال الشيخ كمال الدين الدميرى في حياة الحيوان الكبرى افاد السهيلى ان صمامة عمرو بن معدى كرب كانت من حديدة وجدت عند الكعبة من دفن جرم او غيرم وان ذا

الفقار سيف رسول الله صلعم كان من تلك الحديثة ابيضا قال وانها سعى به لانـه كان في وسطه مثل فقرات الظهر ، Extrait du commentaire des possies d'Omar ben-Fâredh.

"ADzoul'Ifécâr (qui a des vertèbres) est le nom de l'épée d'Alaas, fils de Wâyel, incrédule qui fut tué à la journée de Bedr. Cette épée passa entre les mains du prophète, ensuite dans celles d'Aly. Le schéich Kémâl-eddin-addomairy a dit dans sa grande histoire des animaux: Assohaïly a rapporté que Samsâmeh, l'épée d'Amrou, fils de Maady Karb, fut faite du fer qu'on trouva près de la Kaaba, lequel fer avoit été enfoui par la tribu de Djorhem ou par une autre. Il ajoute que Dzou'Ifécâr, l'épée du prophète de Dieu, fut faite du même fer, et qu'elle ne fut nommée ainsi que parce qu'on voyoit, au milieu, des traits qui ressembloient aux vertèbres du dos. »

Voici un autre mowasschah que j'ai tiré du même chapitre du même ouvrage. Il est sur le mètre مفاعِلتن. Le pied مفاعِلتن peut se changer en مفاعِلتن. Le dernier pied de chaque hémistiche est

الله بكاسك الاشعى اليّا ولا تخل بعجدها عليّا معتقة تدار على الندرامي كأنّ على ترايبها نظامًا من الراح التي محت الظلاما من الراح التي محت الظلاما اخراف وهي صاعة للحيّا فقلت عصير عنقود الثريّا ادرها بين الحان وزمرر على درين من زهر وقطرر على درين من زهر وقطرر كانّ حديثه في كل قطرر واية ويضوع ربّا حديث ندا المويّد في يديّا يطيب رواية ويضوع ربّا وغانية نجنّ بها الحنان

## يعى اذا ابتعمت المكسان خلوت بها وقد سع الزممان فالقيت لحيا عن منكبيّما وغافلت الرقيب وقلت هيّا

« Çà, donne-moi ta coupe attrayante, et ne sois pas avare pour moi de l'or qu'elle renferme, du vin vieux qui doit circuler parmi les convives. Ne diroit-on pas qu'un collier de perles, formé par la liqueur qui dissipe les ténèbres, brille à la surface de cette coupe! Ce vin a jeté un vif éclat, alors qu'il a pétillé dans le verre, et je me suis écrié: Oui, ce vin est extrait de la grappe des pléiades! Portele à la ronde, au doux bruit des concerts, dans un parterre émaillé de fleurs et humecté par-tout de gouttes de rosée aussi fraîches, dans mes mains, que la rosée d'Almoayyed, et dont la saveur est agréable et le parfum délicieux. Offre ce vin aux convives pendant qu'une jeune fille enchante les jardins par sa présence. Lorsque cette belle sourit, tous les lieux d'alentour répandent une douce clarté. Je l'ai prise à l'écart au moment où la fortune me le permettoit. Alors j'ai jeté de dessus mes épaules le manteau de la pudeur, j'ai trompé la vigilance du surveillant, et j'ai dit: Allons, jouissons des plaisirs de la vie!»

Remarques. Comme le mowasschah n'est autre chose que la chanson asservie à certaines règles, toute sa grâce disparoît nécessairement dans une traduction.

Dans le *mathlaa* il y a une faute de grammaire: l'auteur fait accorder كاس, qui est du féminin, avec qui est du masculin.

Au second hémistiche du premier couplet, quelques manuscrits offrent cette leçon: كأن على ترابيها العظاما. Elle ne me présente aucun sens. Dans la leçon que j'ai adoptée, il y a une métaphore peu naturelle. Le poëte compare, ce me semble, la coupe dans laquelle brille le vin à une femme qui a la poitrine, ترایب, ornée d'un rang de perles, ou collier,

A la suite de ce morceau, je donnerai une ode de Mélik Alkélâm Schahfour, fils de Mohammed Nischaboury, extraite de l'Histoire des poëtes persans par Dawlet Schah.

روزکار آشفته تر یا زلن تے یا کار میں ذره کتر یا دهانت یا دل فعندار مسس شب سیه تر یا دلت یا حال من یا خال تے هه، خوشتر یا لبت یا لفظ کوهر بار من نظم پروین خوبتر یا دُرِّ یا دندان تــو قامت تو راست تریا سرو یا کفتار میس وصل تو دلجوی تر یا شعرهای نخر مسن ہجر تو دلسوزتر یا نالےاء زار میں مهر ومه رخشنه تریا رای می پها روی ته آسان کردنے تے سریا خوی تو یا کار میں وعا توكورتر يا پشت من يا ابرويست قول تو بی اصل تر یا باد یعا پندار مـــن صبر من کم یا وفای نیکوان یا شرم تــو خوبی تو بیشتر یا انے وتے ار مے چئم تو خونریز تر یا چرخ یا شمشیر شاه غزهٔ تو تیزتر یا تیخ یا بازار مین

Ces vers sont du mètre رمل, carmen brève. La mesure se compose de quatre فاعلاتن pour chaque hémistiche. Le dernier pied est فاعلان pour .

« Dis-moi, ma bien-aimée, qu'est-ce qui est le plus agité, des ondes de ta chevelure, ou de ma condition! le plus petit, d'un atome, ou de ta bouche, ou de mon cœur consumé de douleur! » Qu'est-ce qui est le plus noir, de ton cœur perfide, ou de mon sort, ou de la petite tache qui orne ton visage! le plus doux, du miel, ou de tes lèvres, ou de mes paroles qui se répandent comme des pierreries!

» Le plus enchanteur, du collier des pléiades, ou des perles, ou de tes dents! le plus élevé, de ta stature, ou du cyprès,

ou de mes discours!

» Le plus ravissant, de tes caresses, ou de mes tendres poésies! le plus déchirant, de ton absence, ou de mes accens plaintifs!

» Le plus brillant, du soleil, ou de la lune, ou de mon esprit, ou de ton visage! le plus inconstant, du ciel, de ton

caractère, ou de ma destinée!

» Tes promesses ont-elles été moins faussées que mon dos n'est devenu courbe, que tes noirs sourcils ne sont arqués! Tes paroles sont-elles moins variables que le vent ou mes espérances!

» Est-ce ma patience, ou la fidélité des belles, ou la crainte que tu as de me déplaire, qui se laisse le plus facilement abattre! Ta beauté est-elle plus grande que la tristesse et la douleur qui m'accablent!

» Sont-ce tes yeux, ou la fortune, ou le glaive de Schahfour, qui font couler le plus de sang! Est-ce ton regard, ou l'épée, ou mon état déplorable, qui perce le cœur d'une manière plus cruelle! »

#### C.

J'ai extrait ce morceau du tome II de l'Histoire des Arabes d'Espagne, n.º 705 des manuscrits de la bibliothèque du Roi. Le mètre est le معقارب. Le dernier pied est ومحول page 111, n.º 3. Ce mètre, je l'ai déjà dit, donne souvent au vers beaucoup de grâce et de rapidité.

Page 152, vers 3. Remarquez que la dernière syllabe du mot علامة appartient au premier pied du second hémistiche.

signifie, je crois, a la lettre, le juge de la plaisanterie. Le mot جود est opposé à بحر , chose sérieuse. Voy. le Hariry de M. le baron Silvestre de Sacy, page 218. Quant au mot الطرفة, je le prends pour le pluriel de الطرف, qui signifie الطريف, chose neuve et toute récente. Voy. le commentaire de Hariry, page 27.

Vers 5. L'élif de اقض, perd le wesla, à cause de la mesure. Les poëtes prennent assez souvent cette licence.

Vers 4, 2.º hémistiche. ويعلم من ابن اكل الكتف, et qui savoit bien de quel côté manger l'épaule, expression proverbiale qui se dit d'un homme rusé et adroit qui arrive à ses fins en prenant les choses par le côté convenable. Les Arabes disent dans le sens contraire مانه لا يحسن اكل الكتف الكتف الكاف الكتف الكاف الكتف الكاف الكا

Page 153, vers 12. Mot à mot: « et je l'embrassai comme si » j'étois la lettre lam, et mon amie la lettre élif, en cette » manière ...»

Dans ce petit poëme, dont la morale est un peu folle, il y a beaucoup de naturel et d'enjouement.

On lit dans le 3.º chapitre du Mardj-annadhir les trois morceaux qui suivent:

إِخْلَعْ عَدَّارَكَ فَيْ الهوى واهرب معبَّقة الدنانِ ومِلْ القيانِ مجاهداً فالعيش في وصل القيانِ لا تشغلنَّ بغير ما تهوى فان العيش فانِ بلدِّرْ بلنَّتك الزمان ودَعْ مساوفة الامانِ

Pour متفاعلي réduit à deux كامل pour

chaque hémistiche. Le dernier pied de chaque vers est مُتَفَاعِلَا تُن ou مُتَفَاعِلَا تُن pour مُتَفَاعِلاً تُن

« Livre-toi sans crainte aux doux transports de l'amour; bois à longs traits le vin qui a vieilli dans les tonnes, et courtise de jeunes chanteuses à la vue de tout le monde. Songe que les plaisirs de la vie consistent à courtiser de jeunes chanteuses. Que rien ne te détourne de l'objet de ton amour: la vie disparoit si vîte! hâte-toi de jouir avant le temps de la vieillesse, et laisse de côté les espérances vaines. »

Ces vers appartiennent au mètre nommé الخفيد Voyez page 123.

« Les plaisirs de la vie sont au nombre de cinq. Je tiens cela d'un libertin aimable et expert. Il faut avoir un compagnon de table, une jeune chanteuse, un ami fidèle, du vin, et savoir se moquer de tous ceux qui blâment ces jouissances. »

شرب المدامة في عصر الشباب وفي عصر الشيب يكون الزهد فأنتب في فاعكن على الراح واللزّات معتفسًا واقسمْ لكل زمان ما يسليس بد

Le mètre de ces vers est le بسيط. Voyez p. 105.

« Boire du vin dans la saison de la jeunesse, et dans celle de la vieillesse être dévot, voilà comme il faut vivre. Bois donc assidument, et livre-toi à tous les plaisirs, tandis que tu le peux: accorde à chaque moment de la vie ce qui lui convient. »

#### CI.

Ce petit poëme, modèle de finesse, de grâce et d'élé-

gance, est tiré du tome I de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Le mètre est le بسمط, Voyez p. 105.

Page 154, v. 5. Plus littéralement: Solema te disoit: ô mon petit frère; et aujourd'hui Solema te dit: ô mon papa. ابنا est pour أبنا, qui a le même sens que إلا L'idée que renferme ce vers se trouve également dans ces deux vers d'Alakhthal, tirés du tome I de l'Histoire des Arabes d'Espagne:

« Lorsqu'elles t'appellent leur oncle, ce titre de parenté fait voir que tu es pour elles un fardeau pesant; et lorsqu'elles te disent, O notre petit frère! cette expression indique de l'amour et le desir qu'elles ont de te posséder.»

#### CII.

Ces vers sont extraits du tome IV du Kitâb-alaghâny, le livre des chansons. Ils sont sur le mètre سريع. Le dernierpied du 1.er hémistiche de chaque vers est مُفَعَّلُ au lieu de مُفَعَّلُ , et le dernier pied du second hémistiche est مفعولات. Voyez p. 166, 174, 176 et 179.

Le tome IV du même ouvrage contient le morceau suivant:

الا يا عريب وقيت الردى وجنبك الله صرف الزمَـن فانك اصبحت زين النساء وواحة الناس في كل فَـن فقربك يدفي لذيذ الوسَن فقربك يدفي لذيذ الوسَن فنعم الجليس ونعم الانيس ونعم السكَن فنعم الجليس ونعم السكن وقعم السكن وقعم السكن وقعم السكن كو Voyey p. 111.

« Charmante Arib! puisses-tu être préservée du trépas! que Dieu détourne de toi les rigueurs de la fortune! Oui,

tu es la gloire et l'ornement des femmes, et tu surpasses les hommes dans tous les talens. Ta présence donne des charmes à la vie, et ton éloignement chasse le doux sommeil. Ah! puisses-tu rester toujours ma compagne, mon amie, ma consolation!

#### CIII.

J'ai tiré ce petit poëme du خاتمة khâtimet, ou conclusion du Halbet-alkomaït. Il est sur le mètre وافر Le dernier pied de chaque hémistiche est مفاعِلَاتُن pour مفاعِلَاتُن Voy. p. 149, \_\_ n.° 20, et p. 181, n.° 75.

#### CIV.

Ces vers sont extraits des Vies des hommes illustres, par Ibn-Khilkân. Le mètre est le كامل. Le pied مُتَفاعلن se change souvent en مُتَفاعلن. V. p. 109 et 121.

Vers 2, 2.º hémistiche. signifie à la lettre: le lieu où l'on se plaint. V. sur cette forme de nom de lieu la Grammaire arabe de M. le baron S. de Sacy, tome I.er, p. 218, paragraphe 586.

فبالافتقار au lieu de بالافتقار au lieu de بالافتقار. Page 157, v. 6, 2. hémistiche. فقيرك, ton pauvre, expres

sion de la Bible, qui est toute de sentiment. Iste pauper clamavit ét Dominus exaudivit eum. (Ps. XXXIII, 7).

#### CV.

Ces vers sont tirés d'Ibn-Khilkân. Le mètre est le طويل. Voyez pages المراجع pages المراجع ال

### CVI.

Ce morceau est extrait du tome I de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Le mètre est le طويل.

A ces trois derniers morceaux j'ajouterai le suivant, que j'ai extrait du tome II de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Il est sur le mètre بسيط.

يا من يغيث الورى من بعد ما قلنطوا ارم عبادا اكنّ الفقر قد بسطـــوا عودته بسط ارزاق بالا سببب سوی جیل رجا نحوه انبسبطوا وعدت بالفضل في ورد وفي مست بالجود ان اقسطوا والحلم ان قسط وا عوارف ارتبطت شم الانصوف بهسا وكل صعب لقير الجود يرتب يا من تعرّن بالمعربي فاعترفت يجم انعامه الإطراف والوسط وعالما بخفيات الامرور فالد وم يجروز عمليه لا ولا غلسط عبه فقير ببال الحدود منكسسر من شانه ان يوافي حين ينضغط مهم الله لهدة الكنّ انجله قباي وخطايسا امرها فسرط يا واسعاً ضاق خطو الخلق عن نــــعم منه اذا خطبوا في شكرها خبيطها وناشرا بيب الاجمال رحمته فليس يلحق منه مسرف قنط ارم عبادا بضنك العيش قد قنــعــوا فايها سقطوا بين الورى لقطو

« O toi qui viens au secours des mortels lorsqu'ils sont en proie au désespoir, aie pitié de tes créatures qui tendent les mains de la pauvreté.

» Tu les a accoutumées à recevoir tes bienfaits sans qu'il ne leur en coûte d'autre peine que de mettre en toi leur espérance.

» Tu leur as promis tes faveurs en tout temps et pour chaque instant de leur vie: ta générosité, s'ils sont justes, et ta clémence, s'ils sont pécheurs.

» Tes dons ont subjugué les esprits les plus superbes: tout ce qui est dur et âpre est lié des chaînes de la générosité.

» O toi qui t'es fais connoître par ta munificence, toi que les grands et les petits ont reconnu à la profusion de tes bienfaits;

» Toi qui pénètres les choses les plus secrètes, et qui n'es assujetti ni aux opérations de la pensée ni à ses méprises;

» Regarde: ton esclave humble et pauvre n'a point d'autre ressource que de se prosterner devant la porte de ta générosité, toutes les fois qu'il est dans la détresse.

» Chaque fois qu'il s'approche pour tendre les mains, le souvenir de ses crimes odieux, multipliés, le couvre de confusion.

» O toi qui remplis tout de ta présence! les pas de l'homme

ne peuvent égaler le nombre de tes bienfaits. Lorsque les hommes t'adressent leurs prières, ils s'égarent dans les actions de grâces qu'ils te rendent.

» O toi qui étends ta miséricorde avec la main de la libéralité, à un point que tu n'abandonnes pas le coupable

lui-même au désespoir;

» Aie pitié de tes esclaves qui supportent avec résignation les misères de la vie, et qui, par-tout où le sort les jette, se contentent de ce qu'ils ramassent:

» Si bien que si les hommes se partageoient le monde, ils n'auroient, eux, en partage que l'obscurité pour couver-

ture et la terre pour tapis.

» Mais en songeant à ta grandeur et à ta majesté suprême, ils se trouvent placés dans un ordre élevé, sublime et au dessus duquel il n'y a rien.

» Ah! celui qui demeure constamment uni à l'objet de son amour, que lui importe que la tribu se fixe dans un

lieu, ou qu'elle se transporte dans un autre!

» Nous sommes les esclaves, et toi le monarque absolu: il suffit. Tout ce qu'on peut desirer au-delà, est inutile et superflu. »

#### CVII.

Ces vers sont tirés de la préface de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Ils sont sur le mètre خفيف, qui se compose, pour chaque hémistiche, de deux فاعلات séparés par le pied مستفعل Voy. page 123.

Vers 2. La dernière syllabe de appartient nécessaire-

ment au premier pied du second hémistiche.

Page 160, v. 7. Si dans le premier hémistiche il n'y a point de faute contre la mesure, le 1.er pied est فاعلن ou pour فاعل pour فاعلن La mesure et la phrase seroient peutêtre plus correctes si on lisoit مِلْدِمْرَمُ لِنَادَةُ اليّا عَلَى كَيْفَ لِلْمُوْمُ الْاَفْةُ اللّهُ اللّهُ مُوْمُ اللّهُ اللّه

L'élif du mot اصره prend ordinairment le wesla, mais les poëtes substituent quelquesois un élif d'union à un élif de séparation, et réciproquement un élif de séparation à un élif d'union. Voyez la Grammaire arabe de M. le baron Silvestre de Sacy, tome II, p. 371, n.º 682, et tome I, p. 55, n.º 127.

#### CVIII.

Ces vers sont tirés du tome II de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Le mètre est le متقارب. Le dernier pied de chaque hémistiche est فعولى ou bien فعولى. V. p. 111, n.º 3.

Page 161, v. J. Ces paroles font allusion à ce passage du Coran: وإذا الحجم سُقِرَتْ وإذا الجنّة أَرْلِفَتْ £t, cùm Infernus vehementiùs exarserit. Et, cùm Paradisus propiùs admotus fuerit. Traduction de Maracci, LXXXI, 12, 13.

#### CIX.

Ces vers sont tirés de la préface de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Ils appartiennent au mètre وافر, metrum exuberans. Le dernier pied de chaque hémistiche est مفاعِلُ pour voyez p. 149, n.° 20, et p. 181, n.° 75.

#### CX.

J'ai extrait ces deux vers de la préface de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Ils sont sur le mètre المعتنق, metrum evulsum, lequel se compose, pour chaque hémistiche, des trois pieds مستفعل فاعلاتي. Ici ce mètre est réduit aux deux pieds مستفعل فاعلاتي.

La pensée qui est renfermée dans ces vers se trouve dans le dernier vers du morceau suivant:

تَمِثَعُ من الدنيا اذا هي ساعَـــدَتُ فأنك في ايدي الحــوادت عـــان

ولا تنتظر باللهو يومًا الى غدد في الله منها في غدر بالمان فاق رايت الدهر يسرع بالفست وينقله حالان محتلم الذي يهن فاحدام نام

Le mètre de ces vers, que j'ai tirés du chapitre 3 du Mardj-annadhir d'Assoyouthy, est le طويل. Le dernier pied est مفاعيل pour مفاعي Voyez p. 131.

« Jouis du monde tandis qu'il t'offre ses faveurs: sache que tu es abandonné aux mains des destinées. Garde-toi de remettre à demain le plaisir que tu peux goûter aujourd'hui; car qui peut te donner une sauve-garde contre les coups du sort! J'ai vu la fortune précipiter les jours de l'homme, et celui-ci placé entre deux états opposés. Le temps de sa vie qui s'est écoulé est le songe d'un homme qui dort; et celui qui reste, de vaines espérances.»

Le second vers de ce morceau me rappelle ce vers superbe de Hâfiz:

ساقیا عشرت امروز بفردا مفکسی یا زدیـوان قضاخط اماتی بحــــــــــن آر

« O échanson, ne rejette pas à demain les plaisirs que nous pouvons goûter aujourd'hui; ou bien apporte-moi du divan des décrets célestes la signature d'une prolongation de jours.»

Aux poésies morales et religieuses qui terminent mon Anthologie, je joindrai les trois morceaux suivans, qui sont du même genre:

الموت في كل حين ينشر الكفنا وعن في غفلة عما يسراد بسنا لا تطمين الى الدنيا وبعدتها وان توقعت من اثوابها الحسنا اين الاحبّة والجيران ما فعلوا اين الذين م كانوا لنا سكنا سقام الموت كاسا غير صافية فصيرتم لاطباق الشرى رهنا تبكى المنازل منم كل منجيم بالمُكْرَمات وترثى البرّ والمننا حسب الحمام لو ابقام وامهلم وامهلم الانظن على معلومة حسينا

J'ai extrait ces vers du tome II de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Ils sont sur le mètre بسيط Voyez p. 105.

Vers ج. منجم a le même sens que سايل, qui coule. On lit , dans la 50.° séance de Hariry: وارح بكاه المنجم , et aie pitié de ses larmes qui coulent.

« La mort, dans tous les temps, déploie le linceul funèbre, et nous, insensés! nous vivons dans l'insouciance du sort qui nous est réservé.

» Ne mets ta confiance ni dans le monde ni dans sa beauté, lors même que tu serois paré de ses habits les plus magnifiques.

» Que sont devenus nos amis, nos voisins, leurs actions? où sont ceux en qui nous mettions notre appui?

» La mort les a fait boire à une coupe remplie d'amertume, à une coupe qui les a fait descendre, comme un gage, dans les entrailles de la terre.

» Les lieux qu'ils habitoient pleurent amèrement leurs nobles vertus; ils regrettent en gémissant la justice et la générosité évanouies. » Ah, si le trépas les eût épargnés et eût prolongé leur séjour sur la terre! Ne songerons-nous donc jamais à faire quelques œuvres louables! »

اقصرت عن طلب البطالة والصبي للسباب والصبيب قصناعً للسباب واهله لله البطالة والعالم لله البطالة والعالم الشباب تسباعً فدَع الصبي يا قلب وَّالَهُ عن الهوي ما فيك بعن مشيبك استستاعً وانظر الى الدنيا بعين مسودًع فلقد دنا سفر وحسان وداعً والناس بعن الحارثات موكّلات بالسفتي

J'ai extrait ces vers des Vies des hommes illustres, par Ibn - Khilkân. Ils sont du mètre عامل avec les variations. Voy. pages 109 et 121.

« J'ai renoncé à la molle indolence et à la volupté dès l'instant que le voile de la vieillesse a couvert mon front.

» Ciel! que les jours de la jeunesse sont charmans! et que ceux qui en jouissent sont heureux! Oh! si l'on pouvoit acheter les jours de la jeunesse!

» Laisse donc là, ô mon cœur, les plaisirs du jeune âge, et renonce à l'amour. C'en est fait, la vieillesse est arrivée: pour toi plus de jouissance.

» Regarde le monde avec l'œil d'un voyageur qui fait ses adieux. Le moment du voyage approche, et celui de l'adieu n'est pas loin.

» Les destinées dirigent les actions des hommes, et les hommes, lorsqu'ils ont subi les destinées, deviennent attentifs.» إِفْنَعْ بِما ارتيتَه تنَلِ المِنِينَ واذا دهتك مليّة فتصبير واعلم بان الرزق مقسوم فلو رمنا زيادة ذرّة لم نـقــــدر واهد ارحم بالعباد فلا تَسَـلُ بشرا تعش عيش الكرام وتوجر فاذا تخطت لفرّ حالك مــرّة ورايت نفسك قده عدت فاستبصر وانظر الى من كان دونك تذكر لعظيم نعته عليك فتشكــر

J'ai extrait ces vers du tome II de l'Histoire des Arabes d'Espagne. Ils sont du mètre كامل avec ses variations.

Au troisième vers تَسَلُّ est pour يَسْلُ. Les verbes qui ont pour deuxième lettre radicale un hamza, se conjuguent quelquefois comme les verbes concaves.

« Contente-toi des biens qui te sont départis, et tes desirs seront satisfaits. Lorsqu'un malheur viendra fondre sur toi, supporte-le avec patience.

» Sache que la part des bienfaits pour chaque homme est arrêtée. Si nous desirions un atome de plus, il ne nous seroit pas accordé.

» Dieu est plein de miséricorde envers ses créatures. Ne demande jamais rien aux hommes; tu vivras de la vie des ames élevées et généreuses, et tu seras récompensé.

» Si quelque jour tu t'indignes contre ton malheureux sort et que ton ame passe les bornes de la modération, ré-fléchis un instant,

» Et regarde ceux qui sont au dessous de toi: alors tu te souviendras des grands bienfaits que Dieu t'accorde, et tu lui témoigneras ta reconnoissance.»

Les Persans ne sont pas inférieurs aux Arabes dans la poésie morale et religieuse. Je citerai ici, pour exemples, trois morceaux de Saady, qui termineront ces notes:

> یار آن بود که مبرکند بر جفای یار ترك رضای خویش کند در رضای یار

كر بر وجود عاشق صادق نهند تيخ بیند خطای خویش ونه بیند خطای یار یار از برای نفس کرفتن طریق نیست ما نفس خویشتن بکشیم از برای یار باران شنيه ام كه بيابان كرفته انه بی طاقت از ملامت خلق وجفای بار من ره نبی برم مکر آنجا که کوی دوست من سر نبی نع مکر آنجاکه پای یار كفتى هواى يار در ايام كل خوشست مارا بدر نبی رود از سیر هوای یار ســـهاها ديدن ماهاه د الله المام کر صد درخت کل بنشانی بجای یار أى باد اكر بكلش روحانيان روى یار قدیم را برسانی دعای یار مارا زدرد عشق تو با كس حديث نيست هم پیش یار گفته شود ما جرای یار هرکس میان جمعی وسعدی بکوشــهٔ بیکانه باشه از هه خلق آشنای یار

Ces vers sont du mètre المضارع, carmen simile. Chaque hémistiche est composé des quatre pieds مفعول فاعسالات مفعول فاعلن فاعلن فاعلات

« II est parfait cet amant qui supporte les rigueurs de sa bien-aimée, et qui, par un noble dévouement, sacrifie sa volonté à celle de sa bien-aimée.

» Si le glaive menace l'existence d'un amant véritable, celui-ci ne voit que la punition de ses fautes et il n'accuse point sa bien-aimée.

» Il ne convient pas de prendre une maîtresse pour se livrer au délire turbulent de ses sens: moi, je dompte mes impétueux desirs pour me rendre plus digne de ma bien-aimée.

» J'ai appris que des amans s'étoient retirés dans le désert, parce qu'ils ne pouvoient endurer ni les reproches des hommes ni les caprices de leur bien-aimée.

» Pour moi, je ne dirige mes pas que vers les lieux où demeure ma charmante amie; je ne pose ma tête que sur les pieds chéris de ma bien-aimée.

» Tu me dis: Il est doux de courtiser une belle dans la saison de la rose. Mais moi, je ne puis, en aucun instant, faire sortir de mon cœur l'amour que j'ai voué à ma bien-aimée.

» Se promener dans un jardin sans avoir auprès de soi une jeune beauté, c'est un ennui mortel, lors même que tu aurais planté cent rosiers pour remplacer une bien-aimée.

» Je ne m'entretiens jamais avec personne de la douleur qui m'est causée par l'amour que tu m'inspires : c'est à ma bien-aimée seule que je raconte ce qui se passe entre moi et ma bien-aimée.

» O doux zéphyr, si tu traverses le riant séjour des esprits célestes, fais parvenir aux oreilles de mon ancienne amie les vœux que forme pour elle son bien-aimé.

» Chacun veut se montrer dans les assemblées; mais Saady, retiré dans l'angle de la solitude, étranger à tous les hommes, ne connoît et ne desire que sa bien-aimée. »

On voit qu'ici la divinité est cachée sous le voile de l'allégorie.

یا ربّ از ما چه صلاح آیه اکر تو نپذیری بخدارندی ولطفت که نظر باز نکییری در پنهان بتو کویم که خدارند رحیمی یا چه کویم که تو خود واقف اسرار ضمیری همه محلوق جهان مستعدّ مرك وفینا انده تویی آن حیّ تواناکه نمردی ونمیری

خالق خلق وفروزنگ مشکوه نجوی رازق رزق وبر آرنگ خورشید منییری سعدیا مالك ملك است قوی وتو ضعییی چاره درویش وعزست وكدایی وفقییری

Ces vers sont du mètre الرمل. Le pied فاعلاتن est répété quatre fois dans chaque hémistiche.

« Seigneur! quelle bonne œuvre peut provenir de nous, si tu n'exauces pas nos prières! Daigne, par un effet de tà puissance et de ta bonté, ne pas détourner loin de nous tes regards.

» Je te dévoile mes souffrances cachées, parce que tu es un maître miséricordieux. Mais que te dirai-je, puisque tu connois les pensées les plus secrètes de nos cœurs.

» Toutes les créatures de ce monde sont condamnées à la mort et à la corruption; mais toi, Dieu puissant! tu es ce vivant qui n'est jamais mort et qui ne mourra jamais.

» Tu as créé tous les êtres et allumé le flambeau des astres. Tu nous dispenses la nourriture et tu suspens à la voûte des cieux le soleil resplendissant.

» O Saady! le souverain des mondes est un Dieu fort, et toi, tu es foible. Eh bien! le remède à ton état est l'aveu de ton impuissance, la pauvreté et le détachement de toutes choses. »

فضل خدایراکه توانید شمارکی ردد یاکیست آنکه شکریکی از هزارکی رد آن صانع حکیم کیه بیر فیرش کائینیات چندان هزار صورت الوان نکیار کیرد بحر آفرید وبیر ودرختیان وآدمی خورشید وماه وانجم ولیل وزیهار کیرد الوان نعتی که نشاید سیاس کفیت

واسباب رحمتی که ندانی شمارکررد اثار رحمی که جهان سربسر کرفت واحال منتىكه فلك زيربار كرد در چوپ خشك ميوه ودرني شكر نهاد . واز قطره دانهای در شهاههوار که سیرد مساركوهسار بنطع زميين بسدوخسست تا فرش خاك بر سر آب استـواركـــرد اجزای خاك تيره بتاثير آفتيان بستان وميوه وچهن لاله زار كهسهرد ابرآب داد بی درختان تشنیسه را شاخ برهنه پیرهن نـو بــهـــار كــــــــرد توحید کوی او نه بنی آدمنی وبیسی هر بلبلی که زمزمه بسر شاخسار کــــرد شكركدام ففضل بجاى آوردكسسس حيران بانه هركه درين افتكاركــــد لالست در دهان بلاغت زبان نطــــق از غایت کرم که نهان آشکار کررد مارا بحسن خاتمت اميم وار كمسرد ای قطرهٔ منی سر بیباره کی بسنده الليسرا غرورومنى خاكسار كرورومنى پرهیز کار باش که دارای آسیان فردوس جای مردم پرهیسزاکار کسسرد نا برده رنج کنج میسدر نمی هندود مزد آن کرفت جان برادر کے کار کے رد

هركو عمل نكرد وعنايت اميل داشست دانه نکشت ابله ودخل انتظار کسرد دنياكه جسر آخرتش خوانده مصطفى جای نشست نیست بیایی کذار کرد دار الـقـرار خانـهٔ جاویـن آدمـیست این جای رفتنست نباید قرار کرد چند استخران که هاون دوران روزکار خوردش چنان بکوفت که خاکش غبار کرد ظالم نمان وقاعه ظلم ازو بمانه عادل برفت ونام ننكبو يسادكار كسبرد قارون زدین بسر آمن ودنیا بسرو نمانسه بازی رکیا بودکه موش شکار کرد بعه از خدای هرچه پرستئنه هیچ نیست بيهاره آنكه برهه هې اختيار كرد ما اعقاد بركرم مستعان كنيم کے آن تکیه باد بودکه بر مستعار کرد این کے وی دولتست کے بیرون نے بیرد الآكسى كه در ازلش بخت يار كرد بيياره آدمى چه توانه بجه وجهد چون هرچه بود وهست قضا كرد كاركسرد او پادشاه بنده ونیك وبد آفریت به بخت ونيك بخت وكرامي وخواركرد نقش نكين خاتم دولت بندام آنكه در کوش دل نصیحت او کوشوار کسرد سعدی که هر نفس که بر آورد در محسر چون صع در بسیط زمین انتشار کرد بالا کرفت خلعت والا امید داشدت هر شاعری که منح ملوك اختیار کردد شاید که القاس كند خلعت قبدول سعدی که شکر نعیت پرورد کارگردد

Ces vers sont sur le mètre مضارع. Chaque hémistiche est composé des pieds مفاعيل فاعلى.

« Qui pourroit compter les perfections de Dieu? quel est celui qui lui a rendu de dignes actions de grâces, pour un seul de ses innombrables bienfaits!

» Ouvrier rempli d'intelligence, il a déployé le vaste tapis de l'univers, et il y a semé les couleurs les plus variées et les plus séduisantes.

» La terre, la mer et les forêts, le soleil, la lune et les étoiles, sont les œuvres de sa puissance créatrice.

» Ses bienfaits sont tellement multipliés que tu ne saurois le remercier d'une manière convenable, et les effets de sa miséricorde sont si nombreux que tu ne pourrois les compter.

» Son infinie bonté embrasse le monde d'une extrémité à l'autre, et la voûte des cieux s'est affaissée sous le poids de ses bienfaits.

» Sur un bois tendre et fragile il fait naître des fruits savoureux, il remplit de sucre l'intérieur d'un roseau, et d'une goutte d'eau il forme la perle éblouissante.

» Il a posé comme d'énormes clous les montagnes sur la terre, afin qu'elle demeurât affermie au dessus des mers.

» Par la douce influence des rayons du soleil, il a transformé des sols infertiles en vergers et en parterres de tulipes et de roses.

» Du sein des nuages il fait descendre des pluies abondantes qui rafraîchissent les plantes altérées, et au printemps il revêt les branches qui étoient nues, d'une robe éclatante de verdure et de fleurs.

» L'homme, dans la nature, ne jouit pas seul du glorieux privilége de proclamer l'unité infinie du Très-Haut. Les oiseaux cachés sous le feuillage la publient à l'envi dans leurs chants mélodieux.

» Quel est le bienfait dont l'homme ait jamais témoigné dignement sa reconnoissance! Celui qui réfléchit aux actions de grâces qu'il doit rendre au Dieu très-haut reste interdit et confondu.

» Sa générosité a répandu les biens cachés et visibles avec tant de profusion, que la langue embarrassée demeure muette dans la bouche de l'éloquence.

» Il est prodigue de ses dons; mais le plus grand, le plus ineffable de tous, c'est d'avoir gravé dans notre cœur l'espérance d'une vie future et bienheureuse.

» O foible mortel, incline la tête de l'humilité sur le seuil de l'adoration: souviens-toi que l'orgueil a précipité Eblis dans le séjour de la honte et du désespoir.

"» Évite le mal, car le souverain des cieux n'admet dans les demeures bienheureuses que l'homme qui fuit l'iniquité.

» Quiconque n'a point supporté de fatigues, ne trouvera point de trésor. Celui-là seul recevra une récompense qui aura travaillé avec courage.

» Insensé! tu n'as point fait de bonnes œuvres et tu espères avoir part aux faveurs du Dieu très-haut! tu n'as point semé, et tu prétends recueillir une moisson abondante!

. » Le monde, que le grand Élu nomme le pont qui mène à l'autre vie, n'est point le lieu où nous devons fixer notre demeure: passons donc rapidement.

» Le jardin des suprêmes délices est le séjour éternel de l'homme. Cette terre n'est qu'une route; marchons sans nous arrêter.

» Que reste-t-il de tous ces ossemens entassés par les mains

de la mort! ils ont été tellement broyés dans le mortier des siècles qu'ils ne sont plus qu'une vaine poussière.

» L'homme injuste ne reste point sur la terre; mais le souvenir de ses iniquités subsiste après lui. Le juste quitte-t-il ce séjour, sa mémoire est honorée.

» Le superbe Câroun a renoncé à la religion pour s'attacher aux biens du monde, et les biens du monde lui ont échappé. Aigle dégénéré, il n'a point eu honte de poursuivre une chétive proie.

» Tout ce que tu adores à l'exclusion de Dieu n'est rien. Qu'il est à plaindre celui qui préfère le néant à l'Être infini!

» Ah! mettons plutôt notre confiance en la miséricorde du Dieu secourable; car fonder son espoir sur des objets périssables et qui ne sont qu'un prêt, c'est s'appuyer sur du vent.

» Nul autre ne peut jouir de la félicité glorieuse que celui

qui, de toute éternité, est prédestiné au bonheur.

» Homme foible et impuissant, que peux-tu obtenir par tes efforts et par tes travaux! Tout ce qui fut, et tout ce qui existe, a été arrêté immuablement par la volonté de celui qui règle les destinées.

» Monarque absolu, il a créé les esclaves, les bons et les méchans, les heureux, les infortunés, les grands et les petits.

» Chaque matin, lorsque le jour se répand par degrés sur la face de la terre, Saady pousse des soupirs religieux,

» Et il souhaite que l'empreinte du bonheur soit le partage de tous ceux qui suspendront à l'oreille de Ieur cœur l'anneau de ses sages conseils.

» Tout poëte qui consacre ses talens à la louange des rois, reçoit pour prix de ses vers une pelisse d'honneur, ou bien cette récompense est l'objet de ses vœux les plus ardens.

» Mais Saady, qui vient de célébrer les bienfaits toujours renaissans du Souverain des êtres, le supplie seulement, pour toute récompense, d'approuver ses chants religieux. »

#### ADDITIONS ET CORRECTIONS.

على الهرم Page ۳۱, ligne 2. Lisez على

Page FA, ligne 6. Lisez Sla au lieu de Sla.

Page 04, ligne 7. Lisez 6. J.

Page v4, au haut. Ce vers est sur le mètre كامل. Le dernier pied est مُفْعُولُن ou مُفْعُولُن pour مُفْعُولُ . Il faut disposer les deux hémistiches comme ils le sont page v

Page Ar, vers 1, Lisez مَرْبُنَا عَلَى Page Ar, vers 1, Lisez

. لوارثه Page IIV , n.º XXXI, vers 1. Lisez الوارث.

Page 114., n.º LXXXV, vers 1. Lisez انظر الى Page 114., n.º LXXXV.

Page 110. Au lieu de CVII lisez XCVII.

Page 9 de la traduction, v. 12. Ala lettre: des chevaux issus d'Aawadj. « Aawadj est le nom d'un cheval fameux chez les Arabes. De lui descendent les chevaux dits Alaawadjy. Comme il n'étoit encore que poulain, il arriva que, pendant une nuit, des Arabes assaillirent ses maîtres. Ceux-ci, à cause de l'attachement extrême qu'ils avoient pour leur cheval, le mirent dans une littère et le firent porter par un chameau. Tandis qu'ils fuyoient en toute hâte, une vertèbre du dos de ce cheval se tordit, et cette difformité lui étant restée, il fut appelé Alaawadj [le tordu]. » Voyez le commentaire, page 11, vers 12.

.مستفعل lisez مستفعل Page 105, n.º I, ligne 4. Au lieu de مستفعل المعادية

Page 114, vers 28. Lisez au lieu de ...

Page 115, vers 1. Lisez walan au lieu de malante

Page 163. Les vers persans cités au n.º XXXII forment un رباعی c'est-à-dire, deux distiques, dont le mètre est le فرج , et non le comme je l'af dit par erreur. Le فرج acantilena, se compose primitivement de quatre مفاعيل pour chaque hémistiche. Mais dans ce رباعی sont changés en مفاعیل م

premier, le deuxième et le quatrième hémistiche doivent rimer ensemble; mais il n'est pas nécessaire que le troisième rime avec le quatrième. Il faut lire ainsi le quatrième hémistiche afin d'avoir la rime;

Peut-être faut-il lire le troisième hémistiche de cette manière:

ابر كذران اكرچه كوهررا ببارد

Alors le dernier pied seroit مفاعي د. Le 2.º pied du deuxième et du quatrième hémistiche est مفاعيلي, et celui du premier et du troisième est مفاعلي.

Page 168. Lisez : Le dernier pied de chaque hémistiche est مفاعى ou bien مفاعيل pour مفاعيل,

Page 177, ligne s. Lisez ، بقاؤ، au lieu de ,بقاؤ،

Page 186, ligne 32. Lisez فوس على قوس.

Page 199. Les quatre pieds qui composent chaque hémistiche de cette ode de Hâfiz sont: مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن

Page 204. Le dernier pied de chaque hémistiche de cette ode de Schahfour, est فأعلاتن pour فأعلاتن

Page 213, n.º CX, ligne 5. Ajoutez: Au deuxième hémistiche du premier vers, le pied مفعول est substitué, je crois, à مأعلاته

Page 214. Le vers de Hâfiz, que j'ai citéligne 20, est du mètre الرمل, La mesure est فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان dans chaque hémistiche.

مفعولُ Page 223. Lisez: Chaque hémistiche est composé des pieds . . فاعلاتُ Le dernier pied peut être aussi . فاعلاتُ فاعِلاتِ

\*

## HYMNE

EN L'HONNEUR

# DE JÉHOVAH.

Omnis spiritus laudet Dominum.

Ps. CL, 6.



## HYMNE

### EN L'HONNEUR DE JÉHOVAH.

Oh! qui me donnera la voix de ces chantres immortels qui, saisis d'un saint enthousiasme, célébrèrent jadis sur leurs lyres pieuses le Très-haut et ses grandeurs infinies! Qui me soutiendra dans mon vol présomptueux, et qui élevera ma pensée et mon expression à la hauteur du sujet qui m'entraîne!

David et Isaïe, prophètes divins! Torquato, Milton, Klopstock, poëtes sublimes! ô vous qui des rives du paisible Siloé, et des sommets tranquilles d'Horeb et de Sion, vous élevâtes, portés sur les ailes de la pensée et ravis hors de vous-mêmes, jusqu'au séjour de l'éternelle lumière, jusqu'au trône du Tout-puissant, inspirez-moi : que vos accords, enfans d'un religieux délire, allument dans mon sein une ardeur non encore

éprouvée; inspirez-moi: je veux, je veux aussi adresser un hymne à Jéhovah, à Jéhovah, le grand Dieu de l'immense univers.

JÉHOVAH! (à ce nom redoutable toute la nature est en silence) Jéhovah! Dieu de l'antique Israël! Dieu saint et jaloux! Dieu fort et terrible! Jéhovah! ô vous qui, avant d'étendre la voûte des cieux et d'y semer avec magnificence les soleils et les mondes, régniez dans une paix profonde, inaltérable, assis sur le trône immobile de l'éternité, avec la Parole éternelle, qui repose dans votre sein, et en qui vous vous contemplez sans cesse, avec le divin Amour qui vous unit tous les deux par des nœuds éternels et sympathiques, et vous égale en gloire et en puissance; Unité, Trinité profonde, incompréhensible, adorable, Dieu des Chrétiens, Souverain du temps et des siècles à venir, je vous salue! Daignez jeter un regard sur votre faible créature, prosternée, anéantie devant votre Majesté sacrée, et écouter son humble cantique. J'entreprends aujourd'hui, malgré mon indignité, de célébrer vos louanges. Tout est plein de votre gloire, ô Jéhovah! tout reçoit de vous l'existence, tout vous appartient, tout vous doit des actions de grâces. Où sont les êtres qui ne ressentent pas à chaque instant votre divine influence! O vous, qui que vous soyez, en quelque lieu que vous habitiez, créatures de Jéhovah, chaîne immense des êtres, vous tous qui êtes assujettis à sa volonté suprême, réunissez-vous en chœur et célébrez avec moi les louanges du Dieu vivant, du Dieu de l'univers.

Eternité, profondeurs de l'espace, vastes déserts des

cieux, célébrez Jéhovah, le Dieu des temps, le Dieu immense. Tout est plein de Jéhovah.

O vous qui nagez dans des flots de lumière, légions brillantes et immortelles d'esprits purs, Puissances, Dominations, brûlans Séraphins, Anges de tous les ordres, vous, ministres prompts et fidèles des volontés immuables de Jéhovah, vous qui lui servez de cortége et contemplez avec un saint tremblement sa face radieuse, faites retentir sans cesse de vos chants et de vos symphonies les voûtes du haut empyrée, en l'honneur du Monarque éternel des cieux et des mondes.

Constellations, étoiles rayonnantes, voie lumineuse, profonde, immensurable, où les soleils sont répandus en aussi grand nombre que les grains dans les sillons, célébrez, célébrez Jéhovah. Du haut de son trône élevé au-dessus de vous, Jéhovah a parlé, et d'un mot il vous a fait éclore.

Comètes chevelues, flamboyantes, jadis l'effroi des nations, vous qui vous montrez aux regards étonnés et vous replongez bien vîte dans les abîmes du vide, célébrez Jéhovah dans vos courses vagabondes et illimitées.

O toi qui t'échappas avec joie des mains créatrices de Jéhovah, toi qui lances de toute part sur les planètes tes regards embrasés, et revêts le ciel de ta splendeur et de ta magnificence, toi qui allumes le tonnerre dans le sein des nuages, qui mûris l'or dans les entrailles de la terre échauffée de tes rayons, et communiques au poëte le feu céleste dont il est consumé, ame, centre et souverain de ce vaste univers, soleil! célèbre Jéhovah, le Dieu véritable de la lumière, l'unique soleil des bienheureux,

et sois toujours pour l'homme la brillante image de son auteur.

Planètes, célébrez Jéhovah en décrivant vos cercles immenses autour du grand astre du jour. C'est Jéhovah qui vous soutient et qui vous a tracé une route invaliable. Célébrez le Dieu sage, le Dieu intelligent.

Toi, atome, qui nages dans l'immensité, atome imperceptible, erpourtant si considérable et si précieux aux yeux de Jéhovah, puisque sa Parole éternelle a daigné te visiter, ô terre, séjour de l'homme et son antique mère, lieu de douleur et de tribulation, où l'homme ne craint pas de dresser des embûches à son frère, célèbre Jéhovah. O terre, réjouis-toi d'avoir reçu la rosée du ciel et enfanté le Juste, ton sauveur et ton Dieu.

Sombres et épais nuages, qui versez et les biens et les maux, célébrez Jéhovah, le Dieu juste qui punit et récompense.

Éclairs et tonnerres, qui déchirez avec fracas le sein enflammé de la nue, proclamez la puissance de Jéhovah: Eh! n'annonçâtes-vous pas autrefois sa puissance et sa gloire, lorsque, renfermé dans un épais nuage (quel spectacle imposant!), il dictoit sa loi à Israël saisi de respect et de crainte! Éclairs et tonnerres, célébrez le Dieu puissant, le Dieu terrible.

Vents impétueux, qui soulevez les flots de l'océan troublé et les arènes brûlantes des déserts, qui mugissez d'une manière effrayante à travers les forêts profondes et dans les sinuosités des cavernes sombres; célébrez Jéhovah. Vents impétueux, vous fûtes jadis tout-à-la-fois les ministres rapides de ses miséricordes et de ses ven-

geances; lorsque, par son ordre, vous desséchâtes le fond de la mer pour sauver Israël opprimé et perdre Pharaon avec sa cavalerie et ses chariots. Vents impétueux et brûlans, célébrez le Dieu fort, le Dieu fécond en prodiges.

Volcans, dont les flancs bouillonnans vomissent avec furie des laves ardentes qui se précipitent en longs ruisseaux dans les plaines épouvantées, torrens désordonnés, trombes gigantesques, avalanches formidables, gouffres subitement entr'ouverts, élémens conjurés, qui semblez vouloir arracher la terre à ses fondemens (Ciel, préserve-nous de ces fléaux!), glorifiez Jéhovah, et soyez pour l'homme un langage énergique qui lui rappelle à toute heure sa dépendance et son néant.

Entrailles caverneuses de la terre, fleuves qui vous engloutissez dans les sables, sources qui n'ont jamais été dévoilées, trésors cachés de la grêle, célébrez Jéhovah, le Dieu invisible et impénétrable.

Déserts sablonneux et dévorés par le soleil, plaines mornes et arides où l'œil attristé n'aperçoit qu'une nature inerte, plages couvertes de neiges et engourdies par des frimas perpétuels, montagnes flottantes de glaces, terres et mers infréquentées, glorifiez Jéhoyah, le Dieu qui a fait tout avec sagesse.

Rochers sourcilleux, qui semblez, comme l'ame du juste, ne pas appartenir à la terre, et voyez au-dessous de vous se former, grossir et éclater les orages, célébrez Jéhovah, le Dieu élevé et indépendant.

Cèdres et sapins, chênes et érables, vous tous, arbres

aussi vieux que le monde et qui affrontez les vents et les tempêtes, inclinez vos cimes majestueuses et glorifiez Jéhovah.

Humble lierre, qui cherches un appui autour des grands arbres, mousse légère, herbe qui crois au fond des mers ou dans les creuses vallées, insecte qui bourdonnes, ruisseau tranquille qui fuis au travers de la prairie, célébrez, célébrez Jéhovah: rien n'est caché ni méprisable à ses yeux. Éphrata, petite ville de l'obscure Judée, quel rang occupois-tu dans le monde! Il falloit se baisser pour te reconnoître, Éphrata, et cependant c'est de toi que Jéhovah a fait sortir la lumière qui éclaire les nations. Tout est plein de Jéhovah.

Nuits majestueuses et pleines de mystères, voûte étoilée et incompréhensible, d'où l'œil ainsi que la pensée ne peuvent se détacher, silence solennel; calme, repos de tous les êtres, harmonie des élémens, douce fraîcheur, air vivifiant et pur, parfum des fleurs, zéphyrs embaumés, feuilles légèrement agitées, oiseau caché sous les épais rameaux, célébrez Jéhovah, le Dieu magnifique et riche en bienfaits.

Et toi, lune argentée, inégale courrière des nuits, image sensible de notre inconstance, toi dont la lumière empruntée revêt mollement la face tremblante des eaux, les collines et les plaines, toi qui prépares au poête un heureux délire et disposes l'ame à des méditations pieuses, célèbre, célèbre Jéhovah. C'est lui qui règle ta course inconstante et qui t'a faite si charmante et si belle. Reine des nuits, célèbre Jéhovah.

Fier lion, monarque absolu des déserts et des forêts

de l'ardente Libye, dis-moi qui t'a donné cette noble face, cet œil embrasé, cette crinière longue et superbe, et cette queue nerveuse, prodige de force, dont tu bats tes flancs? De qui as-tu reçu cette voix dont les éclats sont ceux du tonnerre! Qui t'a armé de ces ongles déchirans? Qui a doué tes reins et tes jambes de cette souplesse vigoureuse, à l'aide de laquelle tu fais des bonds si impétueux! A qui dois-tu ce courage à toute épreuve! D'où te vient cette magnanimité dont tu donnes si souvent des marques, et qui, au temps d'Israël captif, te fit épargner un Prophète divin jeté deux fois dans la fosse profonde où tu étois gardé; pour s'être montré fidèle à Jéhovah, et avoir refusé de se prosterner devant Bel et le Dragon! Fier lion, c'est de Jéhovah que tu tiens tous ces dons. Que tes rugissemens, répétés d'échos en échos, proclament la puissance du maître du monde, du Dieu de Daniel.

Et toi qui jadis portas l'épouvante au milieu des légions romaines, éléphant, noble poids sur la terre, que tu fais trembler sous tes pas, toi qui ne connois de rival que le lion, et qui partages avec lui l'empire sur tous les animaux, toi qui te plies docilement à toutes les volontés de l'Indien et sais lui rendre d'utiles services, lève ta trompe avec dignité et salue la brillante image de Jéhovah. C'est lui qui t'a donné la force et le courage, l'adresse et le sentiment.

O chameau, toi que le chant d'un simple enfant peut faire cheminer à travers les déserts de l'aride Arabie, toi qui, né sous un ciel d'airain, es pour le descendant d'Ismaël un compagnon, un ami, un véritable trésor; antique chameau, animal sobre, patient, plein de courage, glorifie, glorifie Jéhovah, tandis que d'un pas alongé tu franchis les plaines ardentes et sablonneuses.

Rennes rapides, présent du ciel pour le Lapon, unique richesse du climat glacé qu'il habite, glorifiez Jéhovah qui vous a donné la légèreté, et des pieds qui savent courir avec assurance sur les neiges et les lacs durcis par le froid.

Castors, qui, pour vous construire des demeures, devenez tout-à-la-fois ingénieurs et architectes, charpentiers et maçons, glorifiez Jéhovah, le grand ouvrier de la nature, qui a mis en vous des qualités sociales, et des talens merveilleux qui font l'étonnement de l'homme attentif.

. Comme tu ceins la terre de tes bras spacieux, océan! comme tu es beau sous tes aspects divers! qu'il se sent ému l'homme qui te contemple pour la première fois! Océan, écoute-moi. Soit que, troublé jusque dans tes profonds abîmes par les vents déchaînés, tu soulèves vers le ciel tes ondes furieuses, soit que, doucement agité par le souffle des zéphyrs, tu couvres ta surface d'une écume légère et blanchissante, ou que, tranquille et uni, tu réfléchisses les feux étincelans du soleil ou la pâle lumière de la lune, glorifie Jéhovah, le Dieu puissant et immense, dont les regards pénètrent au fond de tes gouffres, que lui-même a creusés, le Dieu qui a caché dans ton sein des trésors inaccessibles, qui sait le nombre des grains de sable que tu contiens, et qui oppose à tes mouvemens impétueux des barrières que tu ne peux surmonter.

Pesantes baleines, reines des mers profondes, bondissez d'aise au nom de Jéhovah.

Affreux requin, tyran des mers, que tu es formidable dans les tempêtes! Quand les flots mutinés battent avec violence le navire à demi brisé, et que la mort se présente de toute part aux passagers tremblans, souvent, pour redoubler l'horreur de cette scène lugubre, tu parais à la surface des vagues mugissantes, tu t'approches, et, (je suis glacé d'effroi!) ouvrant une gueule hideuse, profonde, tu attends avec impatience le moment de dévorer ta proie. Qui t'a donné le droit d'attenter à la vie de l'homme, affreux requin? Puissestu, monstre abhorré, rester enchaîné éternellement au fond de l'abîme et être pressé du poids énorme de ses ondes! Que dis-je! ah! plutôt parcours en liberté ton empire orageux, et glorifie Jéhovah, le Dieu terrible, qui a voulu, en te créant si fort, si hardi et si vorace, que tu fusses pour tous les habitans des mers, même pour l'homme, un objet d'épouvante et d'horreur.

Souverain des monts audacieux et des plaines de l'air, aigle superbe, glorifie Jéhovah, de qui tu as reçu et cet œil étincelant qui brave les rayons de l'astre du jour, et ces ailes vigoureuses qui t'élèvent, seul entre tous les oiseaux; dans la région des foudres et des éclairs, et ce cœur généreux qui te fait dédaigner, comme le lion, les restes de ta proie.

O toi qui déploies avec orgueil les trésors de ton plumage éblouissant, paon majestueux, oiseau incomparable, éternel ornement des jardins les plus somptueux, glorifie Jéhovah, qui, en te faisant si beau, a voulu que l'homme, frappé d'étonnement à ta vue, reconnût en toi le coloris inimitable d'un peintre fécond en merveilles.

Rossignol mélodieux, qui règnes par la voix sur tous les oiseaux chanteurs, qui attendris les nuits du printemps et rends attentif tout ce qu'il y a de sensible dans la nature, ah! déroule toutes les richesses de ton organe, et célèbre Jéhovah, le Dieu qui est pour toi si prodigue de ses faveurs.

Et toi que Jéhovah a créé à sa ressemblance, ô homme, élève la voix de la reconnaissance par-dessus celle de tous les êtres. Ah! si tu savois de quel prix tu es aux yeux de ton auteur, oserois-tu, comme tu le fais tous les jours, défigurer sa sainte image! Chaque instant de ta vie seroit marqué par une action de grâces. Vois comme ce grand Dieu t'a distingué de la brute. Il t'a donné une stature droite et majestueuse; au-dessous de ton front il a placé des yeux qui peuvent aisément se tourner vers le ciel. Après avoir pétri ton argile, il y a fait descendre (ô prodige ineffable de générosité!) un rayon de sa sagesse divine; de plus, il a mis dans ton sein une voix puissante qui te crie incessamment: « Glorifie le Dieu très-haut: tu as une » ame qui est immortelle. » Jéhovah t'a donné l'empire sur tous les objets qui t'environnent, sur les hauts cèdres et sur les mines profondes, sur le lion des déserts et sur la colombe timide, et il t'a dit : Tout cela t'appartient. O homme! que de raisons de témoigner à ton Dieu ta gratitude et ton amour! Si tu veux l'honorer dignement, et être en effet le chef et le roi

## image

available

not

l'homme; toi, la chère moitié de lui-même et sa compagne assidue, qui es pour son cœur ce qu'à la jeune plante est la tendre rosée, le soleil du matin et le souffle du zéphyr; toi qui partages avec lui les courtes joies et les longues misères de la vie, qui enflammes son génie et diriges son ame vers tout ce qu'il y a de grand et de noble; toi qui, d'un souris, d'un soupir, d'un regard, calmes sa colère ou relèves son courage, et qui, par le murmure de quelques paroles magiques, sais verser dans son sein un espoir consolateur et faire pétiller le plaisir dans ses yeux....O femme! être délicat et fragile, et pourtant si puissant et si fort, glorifie Jéhovah, qui, en te parant de grâce et de décence, a voulu que l'homme t'environnât constamment d'amour et de respects; glorifie Jéhovah, ce Dieu bon et magnifique, qui t'a donné comme à l'homme, dont tu es l'égale; des yeux pour contempler ses œuvres, un cœur pour sentir ses bienfaits, une bouche pour les célébrer et uné ame pour le posséder éternellement.

Rois de la terre, glorifiez Jéhovah, le Roi des rois, le Roi de l'univers. Ouvrez vos trésors, bâtissez-lui des temples et excitez les arts pour les embellir. O David! vous voulûtes ardemment donner à l'arche sainte une demeure qui fût digne d'elle. O Salomon! vous vous trouvâtes heureux de commencer et de conduire à sa perfection le bâtiment superbe que votre père avoit projeté. Et toi, bon Hiram, puis-je t'oublier! Lorsque Salomon t'apprit qu'il vouloit élever une maison au Seigneur, oh! comme ton cœur pieux bondit d'alégresse! Avec quelle hâte tu fis descendre les cèdres de

ton Liban pour en charger les radeaux qui devoient les porter aux confins de la Judée! Rois de la terre, ouvrez vos trésors et excitez les arts pour embellir les temples de Jéhovah.

Riches, qui vous nourrissez de la graisse de la terre et de la rosée du ciel, et voyez couler à vos pieds des ruisseaux de lait et de miel, laissez vos entrailles s'émouvoir à la vue du pauvre, votre frère, qui demande du pain à votre porte, et glorifiez Jéhovah, le Dieu qui vous donne l'abondance, et qui, toujours juste, peut demain, s'il le veut, revêtir le pauvre de vos habits somptueux, et vous étendre nus, à sa place, sur une natte grossière.

Vous dont le réveil est triste et le cœur dans des angoisses continuelles, pauvres et affligés, qui souffrez l'injustice et l'oppression, glorifiez Jéhovah, le Dieu qui a tiré Israël de la servitude, visité Agardans le désert, Élie et la veuve de Sarepta; qui a soutenu le Christ à l'agonie au Jardin des olives, et qui vous récompensera un jour d'autant plus magnifiquement qu'il aura reconnu en vous, plus qu'en tout autre, des traits vifs de ressemblance avec son fils bien-aimé.

Petits enfans, à peine séparés de la mamelle, vous qui ignorez l'art dangereux de sourire devant les hommes pour les tromper plus sûrement, vous que le Verbe fait chair daigna embrasser et bénir en vous imposant les mains, glorifiez Jéhovah; glorifiez-le, petits enfans, vous qui êtes ses bien-aimés, glorifiez le Dieu de l'innocence, le Dieu qui n'ouvre son glorieux paradis qu'à ceux qui vous ressemblent.

Qui mieux que vous, poëtes, sait réunir à-la-fois la noblesse des pensées, la force de l'expression, l'éclat des figures, la hardiesse des tours, la douceur et l'harmonie du langage! Oui, votre art est divin: il m'étonne, il me transporte. Fille du ciel, comme la musique, l'auguste poésie enfante des merveilles. Elleépure et élève les sentimens, elle inspire des desseins généreux, elle excite les courages. C'est elle quidétache l'ame des objets terrestres pour la faire planer dans les régions éthérées. Son origine remonte à celle du monde, et les premiers mots qui sortirent de la bouche d'Adam furent sans doute un hymne à Jéhovah. Poëtes, ah! rappelez, rappelez l'art sublime des vers à son origine sainte. Chantez les héros vertueux, les merveilles de la nature, et pardessus tout chantez Jéhovah, ce grand Dieu qui vous nourrit d'enthousiasme et vous envoie les inspirations soudaines. Vous tenez la lyre, il est vrai; mais c'est Jéhovah qui en monte les cordes et en tire la douce harmonie. Cesse-t-il de vous inspirer, aussitôt tout languit en vous, et l'esprit, et la pensée, et la voix. O vous donc qui, animés du feu céleste, pouvez, à l'aide d'un vers brûlant, donner de rapides ailes à la pensée, portez assidument vos regards vers le Dieu de lumière, et puisez toujours à cette source inépuisable du beau et des grandes inspirations. Célébrez Jéhovah; publiez ses innombrables bienfaits. Eh! n'est-ce pas aussi pour vous, poëtes, qu'il fait luire son soleil!

Vous, peintres et sculpteurs, vous qu'anime également un rayon du feu céleste, vîte, saisissez vos palettes, vos ciseaux, et que vos mains savantes fassent éclore des chefs-d'œuvre dignes de servir d'ornement aux temples de Jéhovah.

O vous que l'oreille et les yeux suivent avec une attention si grande, dès l'instant que vous commencez à vous faire entendre, vous dont les accords harmonieux retentissent doucement dans l'ame attendrie, même quand ils ont cessé, musiciens, excitez-vous, et joignez vos voix à vos instrumens pour célébrer Jéhovah, le Dieu qui animoit la harpe de David, la voix et les guitares des enfans d'Heman, d'Asaph et d'Idithun.

Où suis-je transporté! quel spectacle s'offre à mes regards! quel bruit confus frappe mon oreille! Deux armées en présence et prêtes à en venir aux mains! Hommes insensés, que faites-vous! quelle fureur vous agite! avez-vous oublié que vous êtes tous frères! La nature ne saura-t-elle pas bien sans vous, cruels, couper la trame de vos jours! Ah! précipitez-vous plutôt dans les bras les uns des autres et jurez de vous aimer sans cesse. Vains discours! une ardeur guerrière, allumée par Jéhovah sans doute, dévore les cœurs; tous les visages sont farouches, un murmure sinistre passe de rang en rang; on a horreur de la paix. Les chefs ont dit: Allons. Aussitôt la charge sonne, tout s'ébranle : un nuage de poussière s'élève, la terre retentit sous les pieds des combattans. Le plomb vole, l'air siffle et s'enflamme. On s'approche. Ciel ! quelle férocité dans les regards! Le fer se brise contre le fer, les casquès et les cuirasses sont mis en pièces et couvrent la terre de leurs débris. Les cris, la confusion et l'horreur vont croissant, le sang coule.... Tu tombes, jeune guer-

rier, toi, l'espoir de ta famille, la consolation et la joie de tes vieux parens. Coup funeste! J'accours pour te relever. Ah! puissé-je arriver assez vîte pour retenir ton ame près de s'échapper! Que je te presse contre ma poitrine et te réchauffe de mes soupirs. Lève un peu la tête, ô bon jeune homme! Oh! je vois quelques larmes couler le long de tes joues; et c'est moins, j'en suis sûr, la douleur qui te les arrache, que des regrets et des souvenirs touchans. Qu'elles me percent le cœur! Si les miennes pouvoient fermer ta blessure cruelle, combien j'en répandrois! O Dieu! faut-il, si jeune encore, que tu quittes la douce lumière du jour! faut-il que tu perdes l'espérance de revoir ta patrie, d'embrasser ta mère, ta tendre mère! Hélas! le coup qui t'a frappé a retenti sans doute au même instant sur son cœur. Que je la plains! Une fille aimable et vertueuse t'étoit promise; tu te le rappelles en ce moment. O douleurs pénétrantes le fut-il jamais un plus triste sujet de larmes! Non, jamais mes yeux né virent un spectacle aussi déchirant. Jéhovah, Dieu des armées! que vos arrêts sont incompréhensibles, et qu'il est dur quelquefois à l'homme de s'y soumettre! Prends courage néanmoins, mon ami: cette épreuve est rude, mais le temps en sera court. Regarde le ciel; vois comme il est beau. C'est là, n'en doute pas, que Jéhovah, le Dieu des armées, couronne tous ceux qui, comme toi, sont braves et bons, et qui versent leur sang pour la patrie.

Jéhovah, qui a tout créé, qui remplit l'univers entier de sa présence, et aux yeux duquel les soleils et leurs planètes ne sont qu'un point, et un point de cette terre est aussi visible que les planètes et les soleils, Jéhovah lit au plus profond des cœurs; il sait de quel côté est la justice, il sait ceux qui ont mis leur confiance en son nom plutôt qu'en leur propre force; il les couvre de sa protection toute-puissante, et leur fait briser les javelots de ceux qui n'ont espéré qu'en leur multitude. Les vainqueurs, chargés de dépouilles, rentrent dans leur pays.

O toi qui, sur le champ de bataille, partages avec le guerrier les dangers et la gloire, fier et fougueux coursier, je t'avois oublié; pardonne. Je t'admire pourtant: tes nobles qualités me ravissent. Entends-tu le son éclatant de la trompette, ou le bruit des tambours, je te vois aussitôt dresser l'oreille: tu hennis, tu bondis, tu as soif des combats; plus vîte que les vents....
Je me tais: Jéhovah seul a su faire ton éloge.

Où courent ces jeunes gens, ces enfans et ces femmes! Pourquoi ces arcs de triomphe, ces guirlandes, ces drapeaux suspendus dans les rues populeuses! Quel est ce bruit de trompettes, de tambours et de chevaux! Qu'aperçois-je! des armes brillantes, des casques étincelans, des panaches ondoyans, tout l'appareil magnifique du triomphe et de la gloire: avançons. Je vous reconnois, braves soldats! Oui, c'est vous qui, il y a peu de jours, avez porté la terreur et la mort dans les bataillons ennemis. Accourez, peuples, venez voir les défenseurs, les sauveurs de la patrie. Enfans et jeunes gens, apprenez à devenir courageux en contemplant le noble maintien de ces héros, leur mine haute et fière, leurs cica-

trices glorieuses. Que j'aime à me mêler dans la foule, pour être témoin de l'ivresse de joie peinte sur tous les visages! Je veux m'approcher de vous, intrépides guerriers. Oh! comme la vaillance et la victoire rayonnent dans vos yeux! Arrêtez un moment; faites-moi le récit de vos exploits; laissez-moi baiser vos mains triomphantes. Que j'aimerois à compter vos honorables blessures!

Mais où vont ces guerriers magnanimes? Ils vont au temple de Jéhovah. Pénétrés de reconnoissance, animés d'un saint zèle, ils veulent remercier dans sa demeure le Dieu des armées, du courage invincible qu'il leur a inspiré au jour du combat, et s'engager par de nouveaux sermens à lui rester fidèles.

Bruyans tambours, éclatantes trompettes, clairons sonores, cymbales retentissantes, annoncez la marche pompeuse de ces héros pieux, qui ont vaincu en mettant leur confiance en Jéhoyah, le Dieu des armées,

Bronze, tonnez à plusieurs reprises, et portez au loin la nouvelle des victoires de Jéhovah, du Dieu qui tonne au plus haut des cieux.

Cloches, qui habitez dans la région des nuages, remplissez les airs de vos volées triomphantes, et proclamez les victoires de Jéhovah, du Dieu des combats.

Peuples, battez des mains, poussez des cris d'alégresse, et chantez des cantiques en l'honneur de Jéhovah, du Dieu qui fait gagner les batailles.

Soleil, ne souffre aucun nuage devant toi, et regarde avec joie ces vainqueurs qui s'avancent vers le temple de Jéhovah.

Portes du temple, ouvrez-vous. Entrez, sages et valeureux Machabées; entrez, braves Abners; entrez aussi, soldats de Jéhovah, soldats du Dieu vivant et éternel, vous qui avez brisé l'arc des forts, parce que vous n'avez rien attendu de votre bras, et que, dociles au commandement de vos chefs, vous avez crié tout d'une voix: L'ÉPÉE DU SEIGNEUR ET DE GÉDÉON! Entrez, et portez vos regards autour de vous. Non, il n'est point de spectacle plus digne de charmer vos grands cœurs. Reconnoissez-vous ces drapeaux déchirés et sanglans? Que de sueurs ils vous ont coûté! Remarquez-vous ces capitaines avancés en âge qui vous ont précédés dans la carrière de la gloire! Leurs fronts meurtris attestent leur vaillance. Ils viennent, en ce jour solennel, remercier avec yous Jéhoyah du bonheur qu'il a donné à vos armes. Votre présence les fait tressaillir d'aise. En vous voyant, ils se transportent aux temps où ils affrontoient les hasards : ils croient rajeunir; leurs yeux brillent d'une nouvelle flamme, et leur vieux sang bouillonne dans leurs veines. Tournezvous de ce côté, et voyez ces femmes pompeusement parées jeter sur vous des regards empressés, et vous applaudir du geste et de la voix. Quel plus doux prix pouvez-vous recueillir de vos peines! Voyez de toute part ces riches tentures, ces trophées, ces festons, ces emblèmes; ces lustres enflammés; et, au fond de l'édifice, sur l'autel éclairé de mille feux, voyez s'éleveravec majesté le signe glorieux de la rédemption des hommes, le signe à-la-fois consolant et redoutable, devant lequel tout genou doit fléchir, et que les Anges,

saisis de respect, regardent avec un saint tremblement.

Ministres sacrés de Jéhovah, du Dieu vivant et éternel, tout est prêt. Entonnez le cantique d'actions de grâces.

Enfans qui employez vos tendres années au service des autels du Seigneur, faites monter l'odeur de l'encens jusqu'aux voûtes du temple, et mêlez vos voix claires et sonores aux voix mâles des choristes.

Orgues, qui savez enfanter l'harmonie, faites éclater vos jeux les plus magnifiques pour célébrer les louanges du Dieu des armées.

Mais que vois-je! Vous baissez la tête, soldats de Jéhovah! vos poitrines paraissent oppressées. En quoi! des larmes! ah! vous excitez les miennes et je pleure avec vous. Pompes de la religion! que vous êtes imposantes, et que vous parlez fortement au cœur de l'homme sensible! Tu agis en ce moment sur leur ame, ô Jéhovah, Dieu des armées! ils l'invoquent, ces bons guerriers: ils reconnoissent qu'ils ne sont rien par eux-mêmes, et que c'est toi, toi seul qui inspires aux chefs des armées la sagesse dans les conseils et les résolutions hardies; toi seul qui communiques de rang en rang le courage indomptable; toi seul qui enfonces les bataillons et fais remporter les victoires.

Grand Dieu! vois leurs larmes pieuses, exauce leurs saints desirs, sois constamment leur plus ferme appui, et récompense un jour l'honneur sans taché, la bravoure, la loyauté, le zèle pour ton nom, pour le prince et pour la patrie. Couvre-les de ton bouclier, et permets que leur épée soit toujours le rempart d'Israël

Bruyans tambours, éclatantes trompettes, clairons sonores, cymbales retentissantes, annoncez de nouveau les victoires de Jéhovah, du Dieu des armées.

Bronze, tonnez, tonnez encore, et portez au loin la nouvelle des victoires de Jéhovah, du Dieu qui tonne au plus haut des cieux.

Cloches, qui habitez dans la région des nuages, recommencez à remplir les airs de vos volées triomphantes, et proclamez les victoires du Dieu fort, du Dieu terrible.

Peuples, battez des mains, formez des danses, poussez des cris d'alégresse, et chantez des cantiques en l'honneur de Jéhovah, du Dieu qui aiguillonne les guerriers et fait gagner les batailles.

O mon ame, image de Jéhovah, sors de ton engourdissement, excite-toi à des transports d'enthousiasme et d'amour pour ton Dieu. Tu le sais; il n'est rien dans la nature entière qui ne parle de sa gloire et de sa puissance. Tous les êtres, chacun dans le langage qui lui est propre, se répandent en actions de grâces. Depuis trop long-temps, ô mon ame, tu languis dans l'indifférence pour ce qui peut seul t'élever vers la source véritable de la félicité. Qui peut donc t'en détourner! Ah! dissipe l'illusion trompeuse qui te charme, et ne vois que celui qui étoit, qui est et qui sera toujours, Jéhovah, ce grand Dieu si magnifique dans ses œuvres et dans ses promesses, qui te rappelle sans cesse à lui par tous les moyens capables de toucher un être sensible.

Mais qu'est-ce que j'éprouve! Une nouvelle force

est entrée dans mon ame, le courage y remplace par degrés l'abattement; je ne suis plus moi-même. Un baume salutaire rafraîchit tous mes sens: une joie inconnue me saisit, me transporte. Il me semble que je ne tiens plus à la terre.

O monde, qui asservis les hommes à ton empire en faisant briller à leurs yeux l'or et les diamans, les titres et les dignités; idole constamment entourée de fervens adorateurs, qui pares tes victimes, les flattes, les caresses; toi qui répands les fleurs avec profusion, et dont les fruits donnent la mort; à monde, de qui j'ai fait une trop longue et trop cruelle expérience, va, je ne veux plus de tes offres, ni de tes caresses, ni de tes faveurs. En te servant comme tu l'exiges, je craindrois de devenir méchant.

Que ceux-oi, desireux de vains honneurs, et dévorés de la soif de commander au reste des hommes ou de dominer sur les esprits, usent leur vie à la poursuite de ces biens imaginaires, de ces vapeurs enivrantes; qu'ils changent de langage selon les temps et suivant les lieux; qu'ils séduisent les grands par des souplesses, et mettent en jeu chaque jour mille ressorts secrets pour abattre leurs rivaux!

Que ceuxilà, jaloux de se distinguer par leurs richesses et de faire éclater l'or sur leurs habits et dans leurs appartemens, fouillent les entrailles de la terre, sillonnent les mers tempétueuses, et entassent dans leurs vastes magasins les productions des contrées les plus lointaines!

Que les uns, montés sur des chevaux jeunes et

écumans, munis d'armes meurtrières, et accompagnés d'une meute ardente, intrépide, affrontent durant des jours entiers les rigueurs des frimas, et franchissent à grand bruit les fossés et les taillis pour faire tomber le chevreuil et le sanglier!

Qu'au milieu de bruyantes orgies, échauffés par le vin et par les éclats de rire immodérés, d'autres célèbrent avec transport les plaisirs turbulens des sens!

Que recherchant les lieux les plus solitaires et plongés dans d'érotiques extases, les yeux humides de larmes, d'autres confient aux vents ou au papier l'aveu de la flamme dévorante qu'un coup d'œil indiscret a allumée dans leurs cœurs!

Que d'autres, ne pouvant passer avec eux-mêmes les heures pourtant si fugitives du soir, se rendent à ces assemblées nombreuses où, à la clarté des bougies, brille le luxe des parures, et où les plaisirs accourent en foule; qu'ils y apprennent l'art de composer leurs visages et de parler autrement qu'ils ne pensent!

Que d'autres enfin, avides d'émotions, volent à ces théâtres où sont étalées les grandes infortunes des peuples et des rois, ou à ceux qui, féconds en prestiges, séduisent à-la-fois tous les sens par des danses voluptueuses, par des chants passionnés, par de riches et brillans appareils, et par le changement subit de pompeuses décorations!

Pour moi, que le monde, ses occupations inquiètes et ses joies étourdissantes ne peuvent plus décevoir, je veux désormais m'accoutumer à des pensers graves et religieux; je veux suivre des routes peu fréquentées, et, loin des hommes qui trompent, m'entretenir avec l'éternelle vérité, qui ne trompe jamais.

O Jéhovah! père des siècles passés et à venir, auteur inconcevable des cieux et des merveilles qu'ils enserrent, Être saint, puissant et immense, seul digne d'être aimé et de recevoir nos adorations constantes, je tombe aux pieds de votre Majesté suprême, et vous remercie, avec des larmes de joie, du bienfait que vous m'avez accordé, en versant peu à peu dans mon ame le dégoût pour les vapeurs passagères de ce monde: bienfait précieux, qui m'encourage à n'envisager que les biens impérissables de l'autre vie.

Quel changement s'est opéré au dedans et autour de moi! Naguère j'étois environné d'une nuit sombre: je marchois comme à tâtons au milieu d'un monde que je connoissois à peine. Je chancelois à chaque pas, et me sentois repoussé par des mains invisibles; je croyois saisir quelque corps et je n'embrassois que des ombres. Mes chutes étoient fréquentes, et personne ne me relevoit. Mon cœur étoit flétri, serré de détresse, et aucun ami n'y faisoit descendre la douce consolation. Je répandois des larmes amères, et l'on rioit de mes larmes. Aujourd'hui, échappé de la prison ténébreuse où je languissois enfermé, j'entre dans un nouvel univers; je respire un air plus libre et plus salubre. Un jour doux fortifie et réjouit ma paupière. Mon cœur bat à coups redoublés; il ne peut contenir la joie qui l'inonde. Je ressens votre divine impression, ô Jéhovah! Par-tout où je porte mes pas, je vous reconnois, je vous touche, pour ainsi dire, dans toutes

vos œuvres. Vous m'apparoissez dans la voûte resplendissante des cieux et dans les voiles sombres de la nuit; dans la vaste étendue de l'océan et dans les solitudes profondes. Montagnes, laissez-moi gravir sur vos cimes les plus élevées; bords tranquilles des fleuves, souffrez que je foule la verdure qui vous embellit; forêts, recevez-moi sous vos épais ombrages: c'est, tour-à-tour, au souffle impétueux des vents, à l'aspect d'un ciel sans bornes, au doux murmure des eaux, au bruissement prolongé du feuillage, que je me plais à recueillir toutes les parties de mon être, et à isoler ma pensée de tout soin tumultueux, pour m'enfoncer par degrés dans l'immense considération des attributs de Jéhovah.

Me voici donc seul devant vous, ô Jéhovah! mon cœur ne reste pas vide un instant, que dis-je! il est plein de vous-même. L'amour, le contentement, la douce paix, y abondent; et ces plaisirs purs et vrais s'accroissent incessamment par la comparaison que j'en fais avec les plaisirs du monde, qui bientôt fatiguent et se résolvent en amertume. Dans ces momens où ma pensée s'abîme dans la contemplation de vos divines grandeurs, ô Jéhovah! tout est calme autour de moi, au dedans de moi, et rien n'est capable de troubler ma félicité. Mais si je veux répandre au dehors ce qui se passe au fond de moi-même, tout-à-coup les idées, les paroles me manquent; ma langue est nouée comme celle d'un enfant qui vient de naître; je suis ému jusqu'aux larmes : mes sentimens se précipitent en foule et se confondent dans ce seul mot : Jéhovah! Jéhovah!...

Ravissemens inexprimables! angéliques extases! que ne durez-vous toujours! C'est alors que tu me viens visiter, douce et sainte espérance! toi qui, emportant la pensée au-delà des limites de cette vie mortelle, rapproches l'homme des cieux, et lui donnes un avant-goût de l'éternelle béatitude. Quelquefois je crois me trouver au milieu des brûlans Séraphins, et entendre l'hymne céleste et non interrompu; bien plus, dans cette ardeur qui me consume, dans ces rapides élancemens de mon ame altérée de votre desirable possession, à Jéhovah. il me semble que vous daignez applaudir aux efforts que je fais pour vous être agréable, que vous m'aimez.... Aimé de Jéhovah!...mes genoux fléchissent... Bonheur ineffable devant lequel s'évanouissent tous les bonheurs de la terre! Aimé de Jéhovah!'ô mes yeux, fondez-vous en larmes délicieuses. Quand sera-ce! Je m'égare... Ravissantes idées! oh! quand viendra le bienheureux moment où mon ame, tout-à-fait désabusée d'un monde trompeur et affranchie de ses terrestres entraves, ivre d'amour, d'espérance et de joie, s'élevera, d'un vol rapide, aux célestes lambris; pour contempler à jamais Jéhovah, son Seigneur et son Dieu!

Eh quoi! la poussière ose s'élever vers l'Être infini! la poussière ose aspirer à l'immortalité! Celui qui doit dormir dans le sépulcre prétend à une place dans le sein de Jéhovah! Oui, cette poussière vile est une semence d'immortalité: oui, un jour viendra que le silence de la tombe sera interrompu, et qu'au bruit de la trompette sonnante, ces ossemens arides et déjoints se réuniront, après un court sommeil, pour se revêtir

d'une chair incorruptible: oui, si j'ai trouvé grâce devant mon Dieu, mon corps régénéré et ne faisant plus qu'un avec mon ame, habitera, éblouissant de gloire, ces fortunés rivages qu'aucune tempête ne trouble, ces plaines azurées, toujours éclairées d'une aurore pure, où tout est repos, enchantement, harmonie, où des délices qu'aucune bouche humaine ne sauroit raconter, pénètrent sans cesse celui qui a fait le bien durant sa vie mortelle, où le Dieu trois fois saint, prodigue de lui-même, se manifeste sans voile et sans partage aux hommes bienheureux.

Oui, ò Jéhovah! source unique de la vraie félicité, je sens que quelque chose manqueroit à mon bonheur. si vous ne vous communiquiez pas à moi avec profusion. Dussiez-vous me dévoiler la foule des merveilles que les cieux renferment, dussiez-vous m'instruire de tous les ressorts cachés qui donnent le mouvement au vaste univers, je sens qu'à la fin mon ame ne seroit point contente, et qu'elle solliciteroit d'autres félicités. La possession, la connoissance profonde de vos œuvres les plus parfaites, ne peuvent satisfaire pleinement un être que vous avez créé pour vous, et qui, par sa nature, se tourne constamment vers le haut lieu de son origine. Il faut donc que vous vous donniez tout entier à mon ame. C'est de vous seul qu'elle est avide. Tout ce qui n'est pas vous, devient bientôt pour elle un objet de dégoût et d'ennui. Vous seul êtes son asile, son soutien, son aliment, sa vie. Elle ne peut desirer que de s'unir à vous et de se perdre dans l'abîme de vos perfections infinies.

Faut-il que l'homme, endormi toujours dans le sein des chimères et des illusions, refuse d'ouvrir les yeux à cette douce et consolante lumière qui est répandue par-tout et qui luit même dans les ténèbres! Faut-il que, renfermant au dedans de lui une substance pure, vive, immatérielle, capable de monter par la méditation jusqu'à l'Être qui l'a faite, il convoite follement des biens fragiles, des plaisirs qui causent le trouble de l'ivresse. et qu'il renonce presque volontairement à la possession de ce grand Dieu, qui seul est digne d'être connu et possédé! Aveuglement funeste ! abîme incompréhensible de misère! Quoi! nous portons un flambeau céleste qui doit nous éclairer, et nous faisons des œuvres de ténèbres! La source de la vie et des délices véritables est en nous, et nous consentons à mourir tous les jours! Quand donc l'homme cessera-t-il de se dégrader et de courir à sa perte! Ah! qui le ramenera dans la voie qu'il n'auroit dû jamais quitter ! quellé main secourable arrachera le bandeau qui ferme ses veux aux divines clartés ?

O Lumière incréée, éternelle! Lumière qu'aucune intelligence humaine ne peut concevoir! Lumière qui vous comprenez seule, et, par cette raison, vous complaisez toujours en vous-même et dans vos œuvres! O Vérité! ô Sagesse! ô Puissance! Être des êtres! Jéhovah! vous qui, d'une main libérale, avez semé les mondes dans les déserts de l'immensité, laissez tomber des regards de bonté sur la plus excellente de vos créatures, sur l'homme, formé à votre image glorieuse. Voyez, non ses iniquités, mais sa foiblesse, sa

misère, ses besoins. Nous sommes poussière, il est vrai, mais nous sommes immortels comme vous: nous sommes pécheurs, mais vous êtes le Père des miséricordes. Vous avez voulu que les hommes vécussent en société, pour qu'ils glorifiassent ensemble votre nom adorable; envoyez, envoyez parmi les hommes votre esprit consolateur; faites taire en eux la voix de l'intérêt avide et des passions tumultueuses; et ils seront unis, et ils s'aimeront en frères, et ils ne feront plus qu'un cœur et qu'une ame pour chanter vos merveilles et votre gloire.

Vous conservez les empires, Jéhovah! environnez de votre protection puissante le pays qui m'a vu naître, cette France, cette noble France, si distinguée parmi les nations, et qui a signalé tant de fois son zèle pour votre cause. Ne permettez plus que les mains de ses enfans déchirent ses entrailles. Assez et trop long-temps les discordes impies ont défiguré sa face pompeuse. Rendez-lui son éclat, sa force, sa majesté. Faites que l'étranger la respecte et que ses armes soient toujours fatales à ses ennemis. Maintenez-ses magistrats dans l'amour du bien public et de la justice incorruptible; inspirez à ses jeunes gens le goût de la vertu, le desir de l'honneur et le respect pour les cheveux blancs. Vous soutenez les trônes, Jéhovah! conservez toujours le sceptre au juste héritier de ce roi qui sut gouverner, combattre et prier tout ensemble, et qui força le Musulman indompté à l'admirer dans les fers; à l'héritier de ce roi qui fut si bon, si droit, si sincère; qui connut l'amitié, l'amitié! le plus doux des présens que vous puissiez faire ici-bas aux ames vertueuses. Conservez

le sceptre à l'héritier de ce roi de douloureuse et sainte mémoire, qui souffrit la captivité, les plus cruels outrages, qui, ô spectacle digne des Anges! sans murmurer, le pardon dans le cœur aussi bien que sur les lèvres, offrit une tête innocente au fer de ses bourreaux, et maintenant se repose dans votre sein paternel, inondé de ces délices et de ces joies inénarrables que vous réservez à ceux qui pardonnent.

O Jéhovah! écoutez mon humble et pieuse supplication. Veillez du haut des cieux sur ma tendre mère, sur mes amis, sur tous ceux qui m'ont donné d'utiles leçons ou de sages conseils; remplissez leurs desirs: faites qu'aucun nuage ne trouble la sérénité de leur vie.

Je vous implorerai aussi pour moi-même, ô divin auteur de mon être! Non, jamais vous ne résistez aux prières de votre créature humiliée. J'aime sur-tout à vous considérer comme le Dieu des miséricordes. Votre puissance, votre éternité, votre immensité, fatiguent bientôt mon intelligence; elle reste anéantie à l'aspect de ces attributs de votre être, dont elle ne peut pas plus aisément supporter la considération que mes yeux les rayons du soleil. Mais l'idée que je me forme de votre bonté, me subjugue et m'enchaîne des plus doux liens; elle m'attendrit jusqu'aux larmes; je m'y plonge comme dans une mer de volupté; c'est mon ravissement d'esprit, mon unique consolation, toute ma joie. O Jéhovah! le visage prosterné contre terre, je vous supplie; au nom de cette bonté incomparable qui fait partie de votre essence, qui éclate dans tous les temps et dans tous les lieux, et qui excite en moi de saints transports d'alégresse, de ne vous point retirer de moi. Ne considérez ni mes chutes multipliées, ni mes dégoûts de votre loi, ni mes longues agitations. Où les fautes sont nombreuses votre grâce est abondante. Ah! je vous en conjure, affermissez mes pas timides et incertains dans le sentier âpre de la vertu, éclairez ma raison de la science véritable, et éloignez de moi toute science orgueilleuse qui trompe et qui fourvoie. Faites que mes œuvres répondent au rayon de foi que j'ai reçu de vous, et que ma vie ne soit pas seulement une contemplation oiseuse et stérile. Donnez-moi le vrai courage, la vraie force. Ne permettez pas que je sois intimidé par les discours des hommes qui vous méconnoissent; faites, au contraire, que ceux-ci, lorsque j'aurai parlé, se retirent confondus ou déconcertés. A tous ces dons que je vous supplie de verser dans mon ame, ô le plus magnifique des bienfaiteurs! joignez le don inestimable de la persévérance. Qu'après avoir vécu pour vous, je meure pour vous. Ne souffrez pas que je vous éloigne un seul instant de ma pensée, ni que je vous oublie....Qui! moi, oublier Jéhovah! le Roi éternel des siècles, la source unique et intarissable des miséricordes! A cette seule pensée, un froid mortel se répand dans toutes mes veines; mes os sont ébranlés, une défaillance soudaine me ravit l'usage de mes sens. Je pourrois oublier Jéhovah! ô crime! ô honte! me resteroit-il assez de larmes pour pleurer une si noire infidélité! Oublier le Dieu de tous les êtres! ô terre, entr'ouvre-toi plutôt sous mes pieds. Non, il n'en sera pas ainsi; je rassemblerai toutes les puissances de mon ame, je me munirai de

toute part. Anges du ciel, amis de l'homme, qui environnez le trône de mon Dieu, veillez sur moi, et soyez mon soutien jusqu'à mon heure suprême. Et vous, de qui naguère l'ame noble et pure est retournée au ciel d'où elle étoit descendue, ô mon père! intercédez pour moi auprès de Jéhovah. Je vous oublierois, Jéhovah! vous, la souveraine bonté! vous, la récompense glorieuse et éternelle du juste! Ah! puisse une nuit épaisse se répandre sur mes yeux, puisse la chaleur et le sentiment s'éteindre dans mon cœur, puisse la voix ne plus animer ma bouche, si, jusqu'à ma dernière heure, mes yeux cessent un moment de vous reconnoître dans vos œuvres, mon cœur de sentir vos bienfaits et de s'égarer dans de pieux transports, ma bouche d'annoncer votre nom et de publier vos merveilles!

## CX.

دنياك شيان فانظرر ما ذلك السسيان ما فات منها في ما وما بقى فامانى

و هذا آخرما تيسّر جمعه في هذا الكتاب ، والحدد لله الجزيل الثوّاب ﴿ ه فمالك لاتستعد إذن لدار المقام ودار المقتر اترعب عن نجاة المنون وتعلم أن ليس منها مفتر فإمّا الى جندة أزليفيت وإمّا الى سقريستعر،

CIX.

تأمّل في الوجود بعين فكر ترى الدّنيا الدّنيّة كالحيال ومن فيها جميعا سوف يـفـنى ويبق وجه ربّك ذي الجلال ه ه اى ملك في الارض إواى حظ للمرض لحدث المرض لحدث الموقع الموقع الموقع الموقع ورد من والرحمة وفيها لك ورد المدادة الله الانفاس فيها تُعَدُّه

## CVIII

ثلاث وستبون قد جزّه ها في في المنافق المنافق المنافق المنافق المنسيب فيها ترعلوى او فيها تردجر مرافيا المنافق المنافق

فيا احمد للقان قد ادبر السقسي وناداك من سنّ الكهولة هاتفُ فهل ارق القلوف الزّمان الذي منى وابكاه ذنب قد تقدّم سالفُ فحدٌ بالدّموع المُهْر حزّا وحسن فدمعك ينمي انّ قلبك آسفُ ﴿

## CVII.

استعدى يا نفس للبوت وآسى للبحث للبحاء فالحازم المستعدة قد تبيّنت الله ليسس للحتى خملود وما من المبوت بمستعدد ما سود أمانت مستعدد ما سود في تسردين والعسواري تُمن أنت تسهين والموادث لا تسد هو وقلهين والمنايا تجدد

ليُن ضاق عتى عفوك الواسع الذي ارجى لاسترافي فاتى ارجى لاسترافي فاتى التالك

CVI

اسير الخطايا عند بابك وافيف له عن طريق لحقّ قلب مجاليفُ قديًا عمى عدا وجه لا وغرة ولم ينْهَه قلب منَ الله خائفُ تزيد سنبوه وهبوبيزداد ضلمة ي إنها موفى ليل الضّلالة عاكفُ تطلع صبح الشيب والقلب مظلم فها طآف منه من سني الحقّ طائفُ ثلاثون عامًا قد تولَّت كانَّها مد خلوم تقصّ او بروق خواطف وجآء المشيب المندر المتر اتبه اذا وحلت عنه الشبيبة تالفُ

ه مالى سوى قرى لبابك حيلةً فلسك ومن الدى ادعوه واهتف باسمه ومن الدى ادعوه واهتف باسمه ان كان فضلك عن فقيرك عن عند عاصيا حاشا لجودك ان يقيم عاصيا الفضل اخرل والمواهب اوسع والسعة الفضل اخرل والمواهب اوسع الله على المواهب السعة الله على المواهب السعة الله على المواهب السعة الله على المواهب الله على ال

اسير الخط ايا عند ما بايت واقتف

اسير الطايا عند دابك وافيف على وجل مما به انسان عارف عاف دنوبا له يغت عنك عيبه الشاف ويرجوك فيها فهو راح و خائف فيا سيّدى لا تغرى في هيئينفسي اذا نُشِرت يومَ المساب العيماييف فكن مؤسلي في ظلمة القبر عندما يصد دوو القربي و يجف و المؤالف

وهم قبّلت وردا من خدود وهم عانقت عصنا من قوامرِ سأوتى الكلسَ تعبيسا وصدًا وإن جآءت تقابل بابتسامِ عزمتُ على الرّجوع، عنِ المناهى ومثلى من يدوم على اعتزامرِ ﴿

CIV

يا من يرى ما فى الضّميرويسمَعُ انت المُعَد لكلّ ما يتوقّعُ يا من يُرَجَّى الشّدايد كلّها من يُرَجَّى الشّدايد كلّها يا من اليه المُشْتَكَى والمفرَعُ يا من خزائن رزقه فى قول كُن امنُنْ فاق الحير عندك احَمَعُ ما لى سوى فقرى اليك وسيلةً ما لى سوى ادفَعُ ادفَعُ وبالافتقار اليك فقرى ادفَعُ وبالافتقار اليك فقرى ادفَعُ وبالافتقار اليك فقرى ادفَعُ ادفَعُ ادفَعُ ادفَعُ ادفَعُ ادفَعُ ادفَعُ ادفَعُ ادفَعُ اللّه الل

CHI.

سلوتُ عن الاحتبة والمتدامر و ملتُ عن التّهتك والهيام وسلّنتُ الامسور الى الاهي وودعت الغواية بالسلام وملت الى اكتساب ثواب رتى وقد ما طال عنهى بالنغسرام وما أنا بعدها مُعْمِلَى عِنَافِي الْـــــ هوی لکن تری سیدی زمامی ه أبعد الشّيب وهو اخو سكون يليق بأن أميسل الى المعسرام فشرب الزاح نقص بعسد مسذا ولومن واحتى بدر الستمسام . فكم اجريتُ في ميدان لهو خيولَ هوى وكم ضربت خيامى

فاَستعمد مَن ثر قالت وَهَى معبد الله أَق الدى انكرته مقلم الله أَق وقد كانت سُلَيْمَى تنادى الله أَخَى وقد صارت سلمى تنادى اليوم يا أبتا ه

CIL

جارية اعبها حسنها فمثلها في المهاس لم يُحكَ ق خبرتها اتى محت لها فاقبلت تفحك من منطق والمتفتت نحوفتاة لها حالتها الوسنان في قرطق قالت لها قول لهذا الفتى انظر الى وجهك ثراعشق ﴿ را واوى الى السورد ان يحسس واوى الى الريق ان يرتشف فلتا رآء حسيبى مسى ولم يختلف بيننا مختلف ازال العناد فعانقته كاننى لامر وحتى السف وظلت اعاتبه في الله عما سكف و فقال عنى الله عما سكف و

CI.

اِتِّى نظرت الى المترَّة اذ جُلْيَتْ فَاتْكُرَتْ مقلتايَ كِلَّا رَأْتا رأيت فيها شُيخًا لِسُّتُ اعرفه وكنت اعهده من قبل ذاك فتى فقلت اين الذي بالامس كان هنا متى ترخل عن هذا المكان متى

وقال السّهود على المستعى وامّا أنا فعلى الحكيف فجيُنا إلى الحاكم الالمحق. قاضى المجمون وشيخ الطرف وكان بصيرًا بشرع آلهوي ويعلم من ابن اكل الكتيف ه فقلت له اقض ما بيننا فقال الشهود على ما تصف فقلت له شهدت ادمی فقال اذا شهدَتْ تنتبصف ففاضت دموی من حینها كفيض السَّحاب اذا ما يكفُّ فحترك رأساً السينسا وقال دعوا يا مهاتيك هذا الصّلَف كذا تقتلون مساهيرنا اذا مات هذا فامن للخسكف

وواصِلِ الكلسَ عما اسكنا مَعْ طَيِّبِ الرِّيقَة حُلْسِو الجنا ذي منقلة افتك من ذي الفقار ذات احورار

منصورة الاجفان بالانكسار زاروقد حلّ عقود الجفا يختال في ثوب الرّضا والوفا فقلت والوقت به قد صفا يا ليملة انعم فيها وزار شمسُ النّهار

حُسيّيت من دون الليالى القصارْ «

C

شكوتُ اليه بفرط الدّنَـفُ فانكر من قـصـتي ما عـرَف على خدود تنبت الجُلّندار دات اخِرار

طيرزها لحسين بآس العيذار التراح لا شك حيوة التفوي في في منها عاطلات الكووش واقتضها بين التداما عروس حيل على خطابها في ازار من التضار

حبابها قام مقامَ النّشارِ
اما ترى وجه النّمى قد بدا
وطائسرالاتحار قد عسردا
والرّوض قد وشاه قطرالندا
فكم للهوبكاس تدارِ

مسبلم النّوار عبّ النقطسار الجن من الموسل ثمار المسا

# وان قیسیًا مجنبون لیلی وکل اهل الغزام جندی ۵

XCIX.

موشّع للشيخ شهاب الدّين العزازي ه

يا ليلة الوصل وكاس العقال

علمتماني كيف خلع العدار اغتم الدّهات الخيمة اللّه قبل الدّهات وجيرًا والسّباب والشّباب والشّرب فقد طابت كوّوس الشّراب

میاهه فیه سارحات و روضة ما لها نظير من عنبس عرفها ونية بها طيور معترات ما بسین بان وبسین رند بعيد هذا محسن صوت وطيب لحس ما ذاك يبدي ۲۰ فمین رآمنا پیقسول عنتا النافي جنان خلد ومثل هذا پيطيب عنيدي ابيع بالنق فيه رشدى ولا إلال بسق ول واش سيسروم نعمى ورب زهدى ومن سموري و فسرط عسبي احسب أن المليك عبدي

ينشدهذا بديع نظم بحسن لفظ من غيس ردِّ وذاك يحكى من كل فن ما بين هنل وبين جيد ١٠ وعندنا مطرب اديب يعلوعلى رتبية آثين عسد وفيه معشوقة التّنتي لتنة العطف ذات نهد تبسم عس لؤلؤ تميس منظومة لم تكن بعقب بفرعها والحبين المحت تضل عشاقها وتهدى لى نشيق كما تعنّ ت فتبطير العمراي طيرد ١٥ وكين في مجلس انبيت ق بين غصون تيس ملد

#### XCVIII.

عندى رشيقُ القوام يسمي بغُنْم لحظ وليس قدة اشسرب من ريقيه مسداما من وجستسيسه عسآء ورد واقطع النوقت بين لتمتني واهص الغصن باغتناق ما بـــين غــــور له وفجــــد ه وسيادة جمعيوا المسعسالي. ما بين اڪرومية ومجيد لم يبدئ مبدع: قبيع قبول. ولاتجاف ولاتسعسة ولم اشاهند سلوی وفیبات ومختص وأبغيس حيق

وكأمًّا زَهْرُ الرّبيع سطوره وكامًّا المسك الذَّكِقُ ختامُــهُ ۞

## XCVI.

ورد الكتاب فسرّن مضم ونه فه ورد الكتاب فسرّن مضم ونه فه ووددت الى في النفواد اصوئه والشّتَق الكرى من المنام حفونه الكرى المنام حفونه المنام حفونه المنام ال

#### CVII.

فضضت ختامه فتبيتت لى معانيه عن الخبر الحلق وكان البدق عينى واندى المحمد وكان البدق عينى واندى المحمد وضم والمحمد المحمد والمحمد والمعانية من الحمد ورالعانيات من الحملة ه

## XCIV.

شاق للمام البيك لمتا ناط صبّا تذكر الفه ف آرتاط ليت العمام اتم لى اخسانه واعارني ايضا البيك جناط يا نارطً لم ينقطع ذكري له لو كان ذاك يقرّب المّرّاط انظن الى صابر و جوالحي مملق بالبعد منك جراط ه قسمًا لقد كم اللّسان هواكم لكن دمعى بالسّرايم باحا ه

XCV.

وافی الکتاب ونشر متأرج بجواب مَنْ سعت به اقلامه

#### XCI.

يا نازهين وطرق بعد فرقت عم ما زال في غرق والقلب في جُسرَقِ وليس يُحْكِنني شرح الغرام لهم وكيف يكن وضع النّار في الورّقِ ©

#### XCII.

يقبّل الارض إخلالاً ويسسرح ما لاقى من الوخد والانسواق وللسرّق ويشتكى بعض ما قاسى واعجب ما شاهدتُ أنْ تُخمَلَ النّيران في الورّقِ ﴿

## XCIII.

لاعلى الى لقياكم قدى ولوقشت بين الطين والماً لان يبل ثيابى الغيث الحون لى من ان قرق نارُ الشّوق احشاً كى ۞ عنّت في تبق في جارحة الآن ما الآن م

## LXXXIX.

شوق اليك وإن نأت دارٌ بسا شوق الحمام الى ملاعب سريه اوشوق ظامى النّفس صادف منهلا منعته اطراف القنا من شريه ©

XC.

أن كانتِ الابدانُ نائيسةً فنفوس اعل الحبّ تأتلفُ يا رُبّ مفترقين قد جمعت قلبيها الاقلام والعجفُ

## LXXXVI;

والنّهر قد عشق الغصون فلم يزل ابدًا عِثّل شخصها في قبلبه حتّى اذا فطن النّسيم في آها عن غيرة فامالها عن قربه واتى عليه مهمنا بعتابه سرًا فحقد وجهه من عتبه «

#### LXXXVII.

رق السرّجاج وراقتِ للنهسرُ فتشابها وتشاكل الامرُ فكاتما خسر ولا قسدح وكاتما قدح ولا خسرُ ﴿

#### LXXXVIII.

حَان بوجه كاته قصر على قوام كأنه غصن وهذه التروخ قد جاءتك زايسرةً و هذى زيارة من في القبرملسوده

## LXXXIV.

ومستبق يجار الطرف فيه ويسلم في الكفاح عن الجماح كان اديمه ليبل بهم محمل باليسيرمن الصباح اذا احتدم التسابق صار جرما تقلّب بين اجنعة الترياح ١

## LXXXV.

انظر الى الجرق امواجه عجب المنقلة المناق الى الشّق احيانا وينعطف كانه ملك تاتى الجيوش اله تقبل الكفّ طوعًا ثرّ تنصرف ٥

تقول فسآء لحق تطمع أن تسرى محاسن ليلى مُت بدآء المطامع وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع وتلتد منها بالحديث وقد حرى حديث سواها في خروق المسامع احلي يا ليلى عن العين اتما اواكي بقلب خاشع لك خاصع الما

#### LXXXIII.

جآت تنهور فراش بعد ما قبرت فظلت الم خرا رائد الجيد وقلت قرة عينى قد بعثت للسا فكيف ذا وطريق القبر مسدور قالت هناك عظاى فيه مدوعة يقت فيها بنات الارض والدود

#### LXXX.

وقائلة ما بال دمعك أبيض فقلت لها يا علوه منا الذي بسق الم تعلى ان البكا طال عثر، فشابت دموى مثل ما شاب مفرق وعتا قبليل لادموع ولادى ترين ولكن لوعنتي وقترق ۵

#### LXXXI.

وقائلة ما ذا التجوب وذا السفّىنا فقلت لها قول المشوق المسمّ هواكِ اتانى وهوضيف اعرّ، فأطّعَمْتُه لحى وأسقيتُ دمي ﴿

## LXXXII,

اذا رُمْتُ من ليل على البعد نظرة تطنّى حوى بين الجشا والاضالع

#### LXXVII.

أَشْتَ اقَدَ فَإِذَا بِدَا أَظْرَقْتُ مِن أَجَلَالِهِ لا حَيفة بِل فيبة وصيانة لجمالِهِ واصد عنه تعمداً وأروم طيفَ خيالِهِ ه

#### LXXVIII.

# LXXIX.

بهت العدول وقد رأى للا الخاطها تُركية تَدَعُ اللهم سفيها فثنى الملامر وقال دونك والهوى هذى مضايق لَسْتُ ادخل فيها ه

#### LXXV.

وما في الارض اشتى من محت وان وجد الهوى حلّو المداق ترا، شاكيا في كلّ حال مخافة فرقة أو لاشتياق فيشكوان نأوا شوقا اليم ويشكوان دنوا خوف الفراق ﴿

## LXXVI.

ومن عجب ان اروم لقام واسأل عنم دائمًا وم مع وتطلبم عيني في سوادها ويشتاقم قلى وم بين اضلع ه قد كنت البس من غصون أخصرا فلبست منها بعد ذاك مُقفِصا ١

#### LXXII.

نهيثُ للمبيبَ عنِ المروحة لمعنى وحسبك ان اشرحه وحسبك الله الشرحة للمد خفتُ ان مرّفيها النّسيم ولامس خديد ان يجرحه والمس

#### LXXIII.

اتنى احلب الرّياح وبى يدهب الخيل و الخيل وحجاب اذا الحبيب ثنى الرّاس القبل ه

#### LXXIV.

قالوا أترقد مذ عِبْد فقيلت لهم نعم وأشفق من دمی علی بصری فقلت ما ذا الاصفرارالدى السناك ما المن وما غسيسرك فقال لى الوان اهل السهوى صفرك ومنسوى صفرك و

#### LXX.

وقد قلت السّمعية آتى وانت عبّان نسهم حتى السّهار سوى ان دمعى دوب العقيق ودمعك يُشبِه لون السّمار ونارك تطفأ وقت السّمباح ونارى دائمة الاستعار

#### LXXI.

لم انس قول الوزق وفي حبيسة والعيش منها قد اقام منعّـصا رأيتها في كف ذاك الدائية المنافقة المن

#### LXVIII.

اكلتُ تقاحة فعاتمين فتى رآما بحد معشوقه وقال خد الحبيب تاكله فقلت الأبل امض من ريقه ه

#### LXIX

رأيت في البركة نيلوفرا فقلت ما شأنك وسط البرك فقال لى غيرقت في ادمين وصادني دُعِج الطّبا بالشّيرك

#### LXV.

تقاحة يحكى لنا نصفها وجنة حتى حين عانقتُهُ ونصفها الآخر شتهته بلون وجهى حين فارقتُه ٥

#### LXVI.

تقاحة جمعت لونين خِلْتُها خدَّى محبّ ومحبوب قدِ ٱلتصقا تعانقا فبدا واش فراعها فاحمر ذا حجلا واصفر ذا فرقاه

## LXVII.

تقاحة حمل في صفرة قد خصها الحسن باشراقِيهِ

عسندك السورد المسرق قال قانى قسلست خستُك ه

#### LXIII.

ولم أنْس قولَ الورد والنَّارُ قد سَطَتْ عليه فامسى دمّعُه يخسدرُ ترفق فها هذى دموى الّتى ترى ولكنها روحى تذوب فتعطرُه

#### LXIV.

وتفّاحة من كفّ ظبي اخدتها حناها من الغصن الذي مثل قدِهِ لها لمس نهدَيه وطيب نسيمه وطعم ثنايا، وحمدة خدِه ٥

#### LX.

محبّتكم كالورد لونّا وريحة وعبّ وعبّ السورد وعّا قليل تنقيق مدّة السورد وحتى لكم كالآس في اللّون والبقا مقيم على الحالسين في الحيّ والبرد و

## LXI.

اهدى الى الحبيب وردًا والورد قد حان منتها، فقلت الحاضرين هذا لاشك من خدّ، جناه،

## LXII.

رام طسسى الستسرك وردًا قبلت أقسيسر خاب صدًك عين نظرت اليـك ما اشـرفَــهــا روح عرفت هواك ما الـطــفَــها⊕

#### LVIII.

يا عاطِلَ الحيد الآمن محاسف عطلت فيك الحشا الآمن الحرن في سلك جسمى دُرِّ الدَّمْع منتظم فهل لحيدك في عقد بلا ثمن لا تحش منى فانى كالنسيم ضنا وما النسيم بعضي على الغصن ه

## LIX.

كأمّا الموردة في كسفّ من اصحتُ دون السّاس العواء مرة حدّيه وفي وسطها صفرة لموني حسين السقاة ﴿

## LV.

ما اطيبَ ما بتنا معًا في بُرْدِ اد لاصق خدُّ، اغتناقا خدّى حتّى رشحت من عرق وجنتُه لا زال نصيبي منه مآ، الوردِ ه

#### LVI.

## LVII.

استعملِ الصبرومن ذا الذي يشغله الصبرعنِ السكري

#### LIII.

قال للحبيب اضطبر تعلى المنى بالصبر ولا تقاوى الهوى تفتر تنزور القبر فقلت يا قاتلى اجعل لكسرى جبر الشهد ما لذلى بعدك فكيف الصبر

## LIV.

وليلة كاغماض الجفن قصرها وصل العبيب ولد تقصر عن الآمَلِ بِتْنَا خَاذَبِ اهْدابَ الظّلام بها كُفَّ الملام وذَّكْرَ الصَّدّ والملَـلِ وكلّ الصّد قاء بطيب اللّهُم والقبّل هسددتُ فاء بطيب اللّهُم والقبّل ه

L.

قبّلْتُ وجنبته فألفَتَ جيد، خجلًا ومال بعطفه الميساس فأنهل من خديه فوق عذاره عرق يحاكى الطل فوق الآسِ فكأننى استقطرتُ وردَ خدود، بتصاعد الرّفرات من انفاسى ﴿

LI.

تبتم من اهوى فقتلت ثغره فترنى كاس حوى اللَّوْلُو الرّطبا فقال عهدتُ الدّرمكا معاصه فما بال هذا الدّر قدسكن العذبا ﴿

LII.

سألته في فسمه قبعلة وفقال قولا ليس بالمنكسر

اقبّل منه بياضَ الـتلـلا وارشف منه سواد اللّعس ه

#### XLIX.

ونائمة فتلتها فتنتهيت و قالت تعالوا أظلبوا اللَّصَ بالجيدّ فقلت لها الى لمتك عاصبًا وما حكموا في غاصب بسوى الرّدِّ خذيها وكتى عن اثيم ظلامةً وان انتِ لم ترضى فالنُّ من العدِّ فقالت قصاص يشهد العقل اته على كبد الجاني الذِّ من الشَّهْدِ ه فباتت عيني وَفي هيان خصرها وباتت يسارى وهي واسطة العقد فقالت الم اخبرتنا انت زاهد فقلت بلي ما زلت ازهد في الرُّهدِه

فبت بها والليل قد نام والهوى
 دنبه بين الغصن ولحقف والبدر
 اعانة ها طورًا والشم تارة
 الى ان دعتنا للنوى راية الغير
 فقضت عقودا للتعانق بيننا
 فيا ليلة القدر آنزلى ساعة النغر هـ

#### XLVIII.

ولمت المسكرة ونام ونامت عيون الحرّس دنوت اليه على بعده دنورقيق درى ما المتمس ادبّ اليه دبيبَ الكرى وأسمو اليه سمو النفس وبتّ به ليه ليه ناعها الى ان تبسم ثغر الغاس

قلت التّياب في الحجاب في ها يا منيتي ورفعت من اكمامه انا لااحت الغصن في اوراقه والرّقر لا اهواه في اكسامه والسّيف ليس يروقني في غده والبدر لا ابغيه خت غامه و

#### XLVII.

وواعدتها و الشّمس تجنع المنسوى برورتها شمسا وبدر الدّجى يسسرى فجاءت كما يمشى سنى الصّبح فى الدّجا وطورا كما مرّالنّسيم على النّهر فعطرتِ الآفاق حولى فاشعرت بمقدمها والعرف يشعر بالرّهر فتابعت بالتقييل آثار سعيها فتابعت بالتقييل آثار سعيها كما يتقتى قارئ احرف السّطر

امِ الإضباح ام برق تبدا بنظيم الطل ام برد بيسان الم المدى قد الم المدى قد تنظم فالترياض به تنزان وريقك شكرام ما، ورد الم المحمل المصفى ام شراب من القفاح يرشفه اللسان وياقوت شفاهك ام عقيق ام المرجان منها يستبان المراب المرجان منها يستبان المراب

## XLVI.

وآغن معسول الله لم آنسه اذ زارني كالبدر عند تمام و قال اعتفى قدى ونل منى المنى ورقيبنا لا تخش من المام و

الأياليل طُلْتَ على حتى كانك قد خلقت بلا صباح اردد زفرة المضنى كاتى جسريج أن من الم لجسراح يقلّبني الأسا جنبًا لحنب كأتى فوق اطراف التماح احتتنا رويدكم علينا فقد جمم الهوى كلّ الجماح وقلم انكم تجدون وجدى وهيات المراض من التحماح نعاتبكم لاتكم قتلتم وانم قادرون على المسماح ١

XLV.

انسغرُك لؤَلُو الهِ الْقُدَّـــوان امرِ الطّلع المنضّد امر جُمانُ فانت سميرى اذا ما حرت شمول الكرا في عيون الورى وقل اتها البدر هل ترحمَن عبدا لفرط الخول اختسى ينادى بجنح الدّجى باكيا رق الله عيشا منى بالحي رق الله عيشا منى بالحي سحابا من الحسن حتى انشى لمن يشتكى ما باحشايه وانت الطبيب ومنك الدّوى اذا لم تكن مشتكى حرنه فليس له في الورى مشتكى ه

XLIV.

الايا ليل هل لك من صباح وهل لاسير نجمك من براح

فاذا ما استقلت العيس البي ن وسارت حداتها بالترفاق استهلت على الخدود الحدارا كالحدار الجمان في الاتساق كم محت يرى القبلد دبسًا فَهُويْخُونُ مِنَ الْهُوى مَا يُلاقى ه ازدهاه السنوى فاعسرب بالوجد مدلسان عن دمعه المهراق والحدار الدموع في موقف البير بن على الخد آية العساق هَوِّن الخطب لستُ اوّل صَبَ فغصته الدموع يومر الفراق

XLIII.

بحقّ یا نجم لا تنسمی وذکِّم بحالی بدر الدجی

#### XLI.

يا زمان الهوى عليك السسلام وعلى النسلوعينيك حسرام ای عیش قطعته فیك لودا مروهل يستجسي لسظسل دوامرً كنتَ حلما والعيش فيك خيالا وسريعًا ما تنقيني الاحلامُ لَهْفَ نفسي على ليالٍ تـقـضّـت سلبتني بمرودها الاتامر ه فطمتني الاقدارُ عنها وليدًا وشديد على الوليد الفطامر لا تلنى على البكآ، عليها من بكى شجو فليس يُلامُ هَ

#### XLII.

لِلْحَبِّين من حِسفار السفراق عبرات جسول بسين المسآق

يسأل ألرّبع عن ظباء المصلّ ما على التربع لو اجاب سؤالة ومحال من المعيل جواب غيران الوقوف فيه علالة هذه سُنّة المحتبين يبكو ن على كلّ منه لل محالة ، يا ديار الاحباب لازالت الاعد ين في ترب ساحتيك مذالة وتمنشى النسيم وهوعليل في مغانيك ساحبًا اذمالة این عیش معی لنافیك مااسد رع عنّا ذهابه وزواله حيث وجه الرّمان طلق نضير والتداني غصوبه متيالة ولنا فيك طيب اوقات انس ليتّنا في المنام نلقي مثالة ه

## واذا ما محقّفْتَ ثُلْثَيْه حاشــا بدّأً، كــنت واصفًا اِنْسالَـا ﴿

#### XL.

#### XXXVII.

ما خبيرًا باللَّغْرُ بيِّنْ لِنَا ما حَيَوان تحكيفه بعض عامرِ رُبِّعه ان اضفته لك منه نصفه ان حسبتَه عن تمام ال

## XXXVIII.

ما آنم طیر ادا نطقت بحرف منه مبداه کان مامی فعله وادا ما قلبته فقه و فعلی طرأ ان اخذت لغری بحله

#### XXXIX.

ما اسم شيء من النّبات اذا ما قلّبوه وجعتَّه حَسَيَه وَأَمَا

#### XXXV.

وما شيء له عرف ذكري وفي تصحيفه بغض الشهر اذا سقطت خمسينه بده مستى في التماء وفي الطيرور والله وآخرو سرواء وبافيته ينع به ضميري ه

## XXXVI.

وما شيء حشاه فيه دآء واوّله وآخره سوّاء اذا ما زال آخره فيمح يكون لحدّ فيه والمضآء وان أهلْتَ اوّلَه فيفعل له بالرّفع والنّصب آغتناً ه م معی فات والمسؤمل غیب ب ولك السّاعة الّتي انت فیلها ه

#### XXXIV.

عنت الدنيا لطالمها واستراح الراهد الفطين كِلِّ ملك نال زخرفها حسبه ممتا حوى كفن يقتني مالاويتركه في كِلَمُ لِحَالِينِ مُفتِينُ املی کونی علی ثقة من لقاء الله مرتهان ه اكم الدنيا وكيف بها والذى تعفو به وسن لم تدم قبلي على الحد فلما ذا السهم والحن ٥

#### XXXI.

عبت لمفتون يحلّف بعد، لوا ثه ما كان يجمع من كسّبِ حَوّوا ماله ثمّ آستهلّوا لقبر، ببادي بكآء تخته شحك القلب ﴿

#### XXXII.

والله لو كانتُ الدنيا باجمعها تبتى علينا وياتى رزقها رغدا ما كان من حقّ حرّان يذلّ لها فكيف وفي متاع يضعل غدا ه

#### XXXIII.

المّا هذه الحياة مستاع فالحبهول الجهول من يصطفيها

لاتكن في غيرة الله في جموعًا انّ هذا السّكريتيو خارُه

#### XXIX.

يا قلبِ ما أغفلك عن حركات الفلك ويلك هذا الردى اليك يسعى ولك انت على سفرة يشيب فيها الحك ك من أنتى ناهجة بغير زاد هكك ٥

#### XXX.

عبتُ لهن جدّ في شأنيهِ
المرتجاء ونار الأمَانيهِ
يومل ما لهم يسقدرُ له
وي فحك منه دنوُ الأجلل
يقول سأفعل هذا غدًا
ودون غدٍ للهنايا عَمَالَ الله

سياتي القضآء فللتأته ولا تقعدن على القافِية ويا من تلمّ به نكبة وألطاف خالقه خافسة ستلبسها سائغا صافسا وتشربها عذبة صافيية وليس الغني أن يقول الفتى عقاری وداری و اموالیه ولاأشرج التطِّرف لى ياغلام ولا تصدى الفرش يا جارية ولكنّه غيرما عنده منَ الله واقية باقيية ١

XXVIII.

غافل قد خاط عينيه اغترارُ ووراً النّسوم مسوتُ ثسم نارُ ان الفتى من يقول هآنا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي الله

#### XXV.

ضنى فى الهوى كالسم فى الشّهد كامنًا لذذت به جهلا وفى اللّـذة الحتفُ ه

#### XXVI.

لا تسنطرن الى ذى رونسق ابدًا وآخدر عقوبة ما ياتى به السّطرُ فكم صريع رأينا، صريع هوى من نظرة قادها يومًا له السقدرُ ه

#### XXVII.

#### XXII.

وكم قد رأينا من فتى متحبة ل يروح ويغدو وليس يملك درهما يبيت يراي النجم من سوء حاله ويصبح يلني ضاحكا متبسما ولايسأل المشريس ما في رحالهم ولو مات هرلاعة وتكرما ه

#### XXIII.

اعتر مكان في الدنا سرجُ ساج و في وخير جليس في الزّمان كتابُ ٥

#### XXIV.

كُنّ ابن مَا شَيْلَتِ وَاكْتَسِبُ ادبا عَنْ النّسبِ

لاتياسي وان تضايق كربها ورماك ريب صروفها بسهام فله تعالى بين ذلك فرحة تخفى على الابصار والافهام كم من خا من بين اطراف القنا وفريسة سلت من المضمام

XX.

لنقل العقب من قلل الجبال احب التحقيق من من السرجال يقول النّاس كسب فيه عار فقلت العارف ذلّ السّول ه

XXI.

ولاعارَ ان زالت عن المؤانغيدة ولكن عارًا ان يمول السَّمات ل عارًا

#### XVIII.

إِرْحَلْ بنفسك من ارض تضام بها ولا تكن لفراق الاهل في قلق من قل في عين اهاليه وعشرته فالتغرّب له احسس من الخلق فعنبر الخام روث في مواطنه في التغرّب محمول على المعنق والكمل نوع من الاحجار منطرح بملده وهومري على الطرق بملده وهومري على الطرق بملده وهومري الحفي المعترّب نال المعترّ اجمعه وصاريحمل بين الجفي والحدق هومار يحمل بين الجفي والحدق هو

XIX.

إذَ فَحَ بـصـبـرك حادث الاتام وترج لطف الواحد العلام

# ولبعض الشعرآه

### XVI.

اخو العلم حق خالد بعد منوته واوصاله خت التراب رميم ودو الجهل ميّتُ وهو ماش على التّرى يعد من الأخياء وموعديم ٢٥

#### XVII.

واذا اراد الله نشر فضيله كلويَت اتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النّار فيما جاورَتْ ما كان يعرف طيبُ عرف العودِ ه

وقولى لهم ان الاسمر بحرقة له علَّة بين الحواخ والـصدر له من عداد العمر عشر وستبعة وواحدة عند العساب بـــلا نــكـــــر م وفي خده خال محته مدامع مضى سائرا يبغى الجهاد تبرعاً فوافاه اولاد اللُّه بسام على عَدر الا فآذف نساني بارك اللهُ فيكسما الأواكتبا هذا الغريب على قبري الايا حمامات للحطيم وزمرزر الا خبتري التي ودتى على قبيري عسى تسميح الاتام منها بنورة لقبر غريب لايسار من السَّكرُ

جريخ طريخ بالسيوف مبضع على نصرة الإشلام والتلاهر الظهر الاما حمامات الأراك قيل رسالةً صبّ لا يُفيق منَ السّكر حَائم نَجْد بِلِّن قُـولَ شَـائـق الى عسكر الاسلام والسادة الغتى وقولى ضرار في القيبود مكتبل بعيدً عن الاوطان في بلدٍ وغسر حمائم نجد أسمى قبول مفرد غريب كئيب وهوفذلة الاس ٢٠ وإن سألوا عتى الاحتة خترى بإن دمتوى كالسحاب وكالقظم حائم بد غري عند موطني وقولى ضرار قد يحت الى الوكس حائم خد ان اتیت خیامنا فقولى كذاك الدهرعشرعلى يسر

وجاهدت في حيش الملاعين بالسُّمْس وارضيتُ خيرَ الخليق اعني محتدًا لعتى انال الفوز في مـوقـف الحـشــر فهن خاف يوم الحشم أرضى المهد وقاتَل ابناء الصّليب ذوى الكّفر ٥٠ كذلك اختى جاهدت كل كافر وما برحتْ بالطّغن في الكمّ والفرّ تقول وقد جار الفراق ببينه الا يا اخى ما لى على البين من صبّر الايا اخي هذا الفراق فهن لنا بخير رجوع قادم منك بالبشر اذا سافر الانسان عن ارض اصله و فامّا رجوع أو هملاك الى المدهر الا بَلِغاما عن اخيها تحية وقولاً غريب مات في قبضة القهر

بصنعكما في نلث خيرًا وراحة كذلك فعل النيربين الورى يخبري ه وما لی و بیت الله موتی واتما تركث عيوزا في المهامه والفقر ضعيفة حيل ليس فيها جلادة على نائسات الحادثات البتي تجري معودة سكن القفار مقمة على الشَّيْمِ والقيصوم والعشب والرِّهْر كنت لها ركنا بعيد رجالها واكرمها جهدى وان مسنى فقرى واطعمها من صيد ڪي ارانيا. منَ الوحش واليربوع والضَّبِّ والعُفَّى مع الظّي والغزلان والنّب ق بعده مع البقر الوحشي المقيمة في البرر واحمى حماها ان تسام في ازل لها ناصرًا في موقف الشَّـرُ والنَّمِّرُ

فلم يك فيهم مخبر عنك صادق ولا فيهم مخبر عنال انك راجع ولا فيهم من قال انك راجع وفيا ولدى مذ غِبْتَ كترتَ عيشتى فقال بي مصدوع وطرفي دامع وفكري مسقوم وعقلي ذاهب ودمي مسفوح ودارى بلاقع فان تك حيا صُنتُ لله حجّة وان تكن الاخرى فها المرّ صانع وان تكن الاخرى فها المرّ

XV

اَلاَ أَيُّهَا الثَّخْصَانِ بِاللهِ بَلِّ قَا سَلَامِي إِلَى اَطْلالِ مَكَةً والحَجْيِم فلقيمًا ما عِشْمَا الفَ نعمة بعض واقبال يدوم مع النصر ولا ضاع عند الله ما تصنعانه فقد خفّ عنى ما وجدتُّ من الضّر

ولم انس اد قالوا ضرار مكنسل

تركناه في ارض العدق وودّغنا في التأمر الآ معسارة وما خن الآ مثل لفظ بلا مغنا المي القلب لا يختار في النّاس غيرهم اذا ما ذَكَرُهم ذاكرُ حنّ اواتا سلام على الاحباب في كلّ ساعة وان بعدوا عنّا وان مُنعوا منّاه

#### XIV.

ايا ولدى قد زاد قلبى تلهُ بُا وقد حرقت منى الشّوون المدامِعُ وقد اضرمت نارُ المصيبة شغلةً وقد حميت منى المشا والاضالِعُ وأشأل عنك الرّكب مل يخبرونى بحالك كيما تستكن المضاجعُ

#### XIII.

الانخنبرًا بعد الفراق يخبرنا فها ذا الّذي يا قوم ِ اشغلهم عــــــا ولو كنت ادرى اته آخر النّوي لكتا وقفنا الواع ووتغنسا الايا غرابَ البين هل انت تخبر لنا بقدوم الغائبين تبشِّرنا لقد كانتِ الاتام تزهوب قربكم وكنّا بهم نزهو وكانوا كمأكتّا ه الاقاتب اللهُ السِّنوي ما امسرَّه وأَقْتَلَهُ مَا ذَا يَمِيدُ النَّوى مُنَّا ذكرت ليالينا وكتاجماعة ففرَّقَنا ريبُ الرِّمان وشتَّتنا لئن رجعوا يوما الى دار عنزهم لثنا خفافا للمطي وقبلنا

# من كاب فتوح الشام للواقدى ه

#### XII.

الا فاتملوا نحو اللهام المكواذبِ
وأرّول سيوفا من دماء الكهائسبِ
وذتواعنِ الدّين المعظّم في السورى
وأرّضوا إله الخهلق ربّ المواهبِ
فمن كان منكم يبتني عتق رقبة
من السّار في يوم الجزا والمآربِ
فيمل هذا اليوم حملة ضيغم ويرضى رسولا في الورى غيركاذبِ

اذا آنتني سلى الالباب معطفُ آل مادي المّاوُّد لا الخِطيّة السّلب . وإن بدى فبدورُ الافق من حجَـل تُرْخي على وجهها من محبها نُـقُـنُ يا برق لا تبتسم من تـغــره عــبـــاً قد فات معناك منه الظِّلم والشَّنَبُ ويا قضيت النّقا لوهن قامنه لكنتَ تجد إجلالاً وتقترب شمى ضيا فرقه والورد وجنته والرّيقُ خمري لا ما يَعْصِرُ العِنَبُ ومذرشفتُ لها، وهو مستسب ما راق لى بعده خمر ولاحبب ،

ولو فرضتُ آنقطاع الدّمع لمد أرَهم م وصدني عسم الإجسال والادب فها تملَّت بهم عيني بهلِ آمْ سَهلات، بادمع خبلت من سخيها السخنب لم تتركِ التَّركُ في شمس ولا قسم حُسْنًا لغيرهم يُعنَى ويُمْتَسَبُ لكنَّام لم يَنفُنوا إن عاهَدوك على رُدِّ وما مكذا في فعلها العربُ ٢٥ خلا الغزال الذي نفسي به عَلِيقت ٢٠ فكم له من يدٍ في الفضل تُختسَبُ له لطافة اخلاق تُعلَّم من لا يعرف الوَجْدَ كيف الذَلِّ والحرَّبُ ولحظه الضّيق الاجفان وبسع لى موم وجد لها في أضلع لهت. سيوف اجفانه المرضى اذا نظرت تفرى الجواخ لا الهندية القصب

ذكِّرْهُمُ بليالِ قد مضت بهم وهم نجوى بها لا السَّبْعة السَّسهُ ت همُ الرَّغَى وَلَمْنَ وَلِقَصْمَدُ مِنْ رَمَىنَى وع لما ارتدى والمشوّلُ والارَبُ ه، وهم مسادي على حاتى جيفًا ووفا وبغيمتي ان نأوا عمني او ٱفْسَتَم بُوا وهم ملادي اذا ما لفطت خاطسيني وهم عيادى اذا ما نابت السنسوك هم روح جسمي الذي يحيى لشقوتسه بع فان حساق كلها تعسن هم نور عيني وان حكانت لبُعدم اتامر عيشي سوادا حكلها عسلت ان يعضروا فالبكا عظى على بَصَرى فهم حضور وفي المعنى مُسمُ غُسيَسبُ م وان يعيبوا وأهدوا طيفهم كرمًا فالشُّهُد من دُون ما يهدونه حجبُ

ه ناحت على حماماتُ اللَّموي ورثبت ولورثتني ما في فعلها عَمَانُ تُملى على من الأوراق ما صنَعت سجعًا فتهتز من للحانها القيض والعيثُ لمنا راى ما قد مُنيتُ ب فكله مُقَلُّ بالدّمع تنسك ب بالله يا صاحِ رَوِّحْـنی بذڪــرهـــم وزد عسى أن يُخِفُّ الوجد والوجد ب ويا رسولي اليهم صِفْ لهم ارَقي وان طرفي لضيف الطيف مرتبقب وأَسْأَلُ مُواهِبَهِمُ للعِينَ بَعْضَ حَمِّى عساى ان يهبوا لى بعض ما نهب وا ولبطِّفِ القول لا تسالٌ مراجعةً وَأَشْكِ الهوى والنّوى قد ينجح السّطلبُ عرض بذكري فان قالوا اتعرف فِسَلُ لَى الوصلِ وآنكم بني إذا غِضبُ وا



XI.

يَا حِيرَةً مُذْنَأُوْا قَلْبِي بِهِمْ يَجِبُ وَلَوْ قَعَى مَا قَعَى بَعِضَ ٱلَّـٰذِي يَجِبُ سرتم وقلي اسبيرُ في حمول كُمُ فكيف يرجع مضناكم وينقلبُ واتى عيش له يصفوب عدكُمُ والقلب مضطرم الاحشآء مضطرب اضرمتُمُ نار اشواقي ببينكم فالحسمُ منسبك والدّمحُ منسكن الله العظيمة وبها ترتاح العقول السليمة وقيل في البيت عير ذلك من المعاني ولما يدركها من للعرفان يعاني ء

٣٧ دونكها اي خذها وتناولها فدونك حيند الم فعل بعدى خد والكانى حرف خطاب والها مفعول والها في دونكها للمدامة ولخان موضع المدامة قوله واستجلها به أي اطلب جلوة المدامة به أي بالحان والتعم بفقح النون والعبن هم يغة وهي صوت مشمّل علي كيفية خاصة توجب طرب الطبع السليم وقرح القلب الكليم قولوفهي أي المدامة بها أي بالنعم غنم بضم الغين أي غنية وما أحسن قول من أي بالنعم غنم بضم الغين أي غنية وما أحسن قول من أو بالنامة بغير نغم غم وبغير وسم سم وبغير نديم ندم ، أي المدامة بغير نغم غم وبغير وسم سم وبغير نديم ندم ، في الحيوة والمديم فيها كما يقال فلان في المدين والمدين وعيش ونعيم وبعوزان يواد بالبيش المياة أي الدنيا لفنص عاش أي بقي حيا مع العبولام بالكاء المهلة والزاي الرأي السديد يقال فلان له حزم أي رأي سديد واللام في فليبك لام يقال فلان له حزم أي رأي سديد واللام في فليبك لام نفسه ها

وَ الْإِلَامُ مُعْمَ عُسِلٌ بِسَنِيطُسُوةَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

٣٤ الهنئ العيش الذي يهنا الرجل اى يربو و ينفع في البدق واللام في لاهل الدير للتبيين والدير مكان المصارى واعلم أن أهل الدير عبارة عن أرباب المعارف الالهية وافعاب المعية الربانية ،

سا عليك الم فعل معنى شمسك بها واعلم ان عليك يرد ام فعل في الكلام لكنه تارة يرد مع البا وتارة بدونها فالذى يرد مع البا يفسر بقسك والذى يرد بدون البا يغسر بالزم نص على ذلك الشيخ الرمى ومما ورد بدون الباً قوله تعالى يا اليها الدين امنوا عليكم انفسكم وصرفا حال من الها في بها والصرف الخالص وان شيَّت مزجها اي خِلطها بشي فعدلك اي فاعراضك عن ظلم الحبيب بفتم الظا أي عن ريقه هو الظلم لا غيره وحاصل البيت الامر بتناول المدامة صرفا خالصة من غير أن يكون لها مزج بشى من الاشيا وحيثها اردت مزجها فلا ممزجها بغير ظلم الحبيب فأن ذلك المزم هو الظلم لها منك وأعلم أن كثيراً من المتكلمين على هذا البيت قد راموا تاويله وطلبوا تفصيله فنع من قال المراد من المدامة هنا لا اله الا اله وظلم الحبيب الذى ينبغي أن مزج به عند أرادة المزج هو قولك محمد رسول الله ومنع من قال عليك بمعرفة مولاك وحسك بس أولاك وأن بعثت عن غير الذات فلا تتعد الصفات فانها الكتم والاظهار فهو من الاضداد والنهى بضم النون جع نهية جعنى العقل والكتم بفق الكاف جعنى الستر والاخفاء،

A الندمان جمع نديم كالمنادم وهنا المحاب السلوك وارباب العلم واليقين الذين هم المستعدون لشرب شراب للحقيقة ، المحام والبقين الذين به والظاهر أن المراد هنا ولو فاحت وشاعت وانتشرت في الشرق انفاس طيب هنه المدامة وكان في الغرب مزكوم ليس له من حاسة الثم نصيب لعاد الله شقه وذهب عنه ستجه وإنها اختار أن يكون الطيب في الشرق والمزكوم في الغرب لان الشرق محل الطلوع والغرب محل الانتها على الغروب والشرق محل الابتدا والغرب عمل الانتها فللناسب الشرق أن يكون محل الانتها فللناسب الشرق أن يكون محل الطيب كها ذكرناه ،

١٤ الاكمه الاعمى بول بالعمى من بطن امّه،

19 قوله حنّ اى مجنون وجن بضم الجيم على صيغة البنا المجهول واما جن الليل بفتح الجيم فهو على صيغة المعلوم، المجهول واما جن الليل بفتح الجيم فهو على صيغة المعلوم، والمحتمر يعود لجميع ما ذكر في القصيدة من اوساف المدامة من البيت الثانى في القصيدة النثر وهو الكلام المجعع المقنى من غير ملاحظة وزن والنظم المقنى مع ملاحظة الوزن على واحد من الجور المذكورة في كتب العروض،

٣٢ نغم بضم النون وسكون العين اهم ملهة من ملاح. العرب واشار اليها في قصيدته اللامية عند قوله بها اى طربنا وانتشانا على سعاع الست بربّكم قبل ان يخلق الكرم اى الوجود فان الكرم عبارة عن هذا الوجود المكن الحادث الذى اوجدته القدرة الازلية ولا شك ان طرب الارواح على السماع عند شرب الراح قبل ايجاد الاشباح،

المنافع على المنافع ا

هم نجوم اشرق الكون بهم بعد ان كانت نواحيه ظلاما كل من لم ير فرضا حبهم فهو في الناروان صلى وصاما، والشدا بالذال المعبمة عبارة عن الرائحة الطبيبة والحان من خانة الخمار وهو موضع تباع فيه الخمر والحان جع الحانة مثل حاجة وحاج وساعة وساع والسنآ الضيآ والنور والغمير في شذاها وحانها وسناها وتصورها للمدامة ،

ا للشاشة بضم للم بقية الروح في المريض والجريج وللفاً

فها سكنت والهم يوما بموضع كذلك إيسكن مع النَّعَم الغم العمم وفي سكرة منها ولوعه مرساعة ترى الدهر عبدًا طايعًا ولك الحكم علا عيش في الدنيا لمن عاش صاحبًا ومن لم يَهُت سكرًا بها فاته الحرم على نفسه فلينك من ضاع عرق وليس له فيها نصيب ولاسهم هوليس له فيها نصيب ولاسهم هو

#### شسرح

ا اعلم ان هذه القصيدة مبنية على اصطلاح الصوفية فانهم يذكرون في عباراتم الخمرة باسائها واوسافها ويريدون بها ما افاض الله تعالى على البابغ من المعرفة او من الشوق والعبة والحبيب في عبارته عبارة عن حضرة الرسول عليه الصلوة والسلام وقد يريدون به ذات الخالق القديم جلّل وعلا فانه تعالى احب ان يعرف نحلق فالخلق ناشى عن العبة وحيث احب نحلق فهو الحبيب والعبوب والطالب والمطلوب والمدامة المعرفة الالهية او الشوق الى الله تعالى وقوله سكرنا

م وعصر المدى من قبله كان عصرها وقبليّة الابعاد فقى لها ختم محاسن تهدى المادحين لوصفها فهسي فيها منهمُ النَّثرواليِّظمُ ويطرب من لم يدرها عند ذكرها كمشتاق نُعْم كلَّما ذُكِرَتْ نُعْمُ وقالوا شربت الاثم كلا واتما شربتُ الَّتي في تركها عندي الاثم هنيا لاهل الدّيركم سكبوا بها وماشربوا منها ولكنهم هما «» وعندي منها نشوة قبل نشائي مع ابدًا تبقى وان بُلَى العظم عليك بها ميزفًا وإن شيتَ مزجَها فعدلُك عن ظُلْم الحبيب مو الطَّلْمُ ودونكها في آلحان واستخبلها به على نَغَم الالحان فَهْتَي بِهِا غِنهُمُ

صفآء ولامآء ولطف ولاهندي ونورور ولا ناروروح ولاحسم تَقدّم كلّ الكائنات حديثُ ها قديعًا ولا شكل هذاك ولا رسم وقامت بها الاشيآء ثم لحك مق بها آختيت عن ڪل من لا له فهمُ ٢٥ وهامت سها روجي بحيث تمازما آيِّةًا وَلا جِلْوَمُ خَيَلًا لَهُ جَلُومُ ف مرولا ڪ مرم وادمُ لي اب وكرم ولاخم ولى المنها المر ولطف الاواني في للم قديد لقنة تابيح للطف المعاني والمعاني بها تنبئه وقد وقع التّفريقُ والكلّ واحدًا فأرواحناخم واشباحنا كيمرمر فلا قبلها قبل ولابعد بعدها وعهد ابينا بعدها ولنها السيتسم

ولو جُلِيَتْ سرّا على أَكْمَ فِي غِدا. بصيرًا ومن راووقها تسمع الصِّمُّ ١٠ ولوأنّ ركبًا يتموا تربَ ارضها وفي الرَّكِبِ ملسوعٌ لما ضرَّه السَّمُّ ولو رسم الـتراقي حــروفِ آسمــهـــا على حبين مُصابِ حُبِنَ ابرأَه السِّيمُ وفوق لوآء لجيش لورُقِمَ النَّهُ هـ ا لأسكر من حت الأوى ذلك الرّقمُ تهذِّب اخلاقَ النَّدامي فيهتدي يها لطريق العنزم من لا له عنزمُ ويُكْرِم من لم يَعْرِفِ الجودَ كِفُّهِ ويُحْلُمُ عند الغيظمن لا له حــلــمُ م ولونال فدم القوم لم فدامها لأكسبه معنى شمايلها اللَّثُمُ يقولون لى صِفْها فانت بوصفها خبير أجَلُ عندي باوصافها علم

ومن بين احشآء الدّنان تصاعمدت ولم يبق منها في القيقة الآآلة وان حَطَرَتْ يـومًا على خاطـ امْـرة اقامت به الافساخ وارخسل السهمة ولو نظر النُّدمانُ حَسَّم انآيها لأسكرهم من دونها دلك الخستم ولو نفحوا منها ترى قىبسرمسيت . لعادت اليه الرّوح وانتعس الجسسم ، ولو طرحوا في تَيْء حايطِ ڪرم هـ ا عليلاً وقد اشن لفارقه السسقم ولو قرّبوا من حانها مقعدًا مسسم، وتنطق من دكري مذاقتها البُكُمُ ولو عبقت في الشَّرق انفاسُ طيبها وفي الغرب مزكومُ لعبادله السُّمُّمُ ولو خُضِبت من كاسها كُفُّ لامس, لما ضلُّ في ليسل وفي يده السَّقِّ مُ

X.

## وقال رضى الله عنه ١٠

O voi ch'avete gl'intelletti sani, Mirate la dottrina che s'asconde Sotto'l velame degli versi strani.

DANTE, dell'Inferno canto 1x.

شَرِبْنَا عَى دِحْرِ لِحَبِيبِ مُ مَامَةً سَكِرْنَا بِهَا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُخْلَقَ الْكَرْمُ لَهَا البدر كاس وَهْى شمس يديرها هلال وحم يبدواذا مُرِجَتْ فِمُ ولو لا شذاها ما آهنديتُ لحانها ولو لا سناها ما تصورها الوهم ولد يُبقِ منها الدهرُ غيرَ حشاشة ولد يُبقِ منها الدهرُ غيرَ حشاشة كأن خفاها في صدور النهى حتم فان ذُكِرَتْ في الحي اصبح اهله فان ذُكِرَتْ في الحي اصبح اهله نشاوى ولا عار عليهم ولا إشم ولا إشم

مستسلمة لحكم التعبة وقضاً المودة لان السلام ياتى فى اللغة التحبية بمعنى الاستسلام،

۲۴ اى قال لى لائمى أسل عن الحبيبة وصار مغرما فى اللوم كغرامى بها ومحبتى لها فقلت له انا مغرم فيها وانت مغرم فى لومى فحيث طلبت منى السلو عن الحبيبة التى انا مغرم بها فانا اطلب منك السلو عن الذى انت مغرم به وذلك ملامى ،

۲۷ النقا كثيب الرمل وهو تشبيه الردف والقضيب تشبيه القد والبدر القام الذى يعلو هو الوجه المنير والبدر المستنير،

44 المراد من بسط الجسم هنا الاطلاع على حقيقته بالكشف على ما في العماير من السراير رات فيه كل جوهر من جواهر المعرفة في ضن كل جوهر كل قلب كل غرام فهو يقول في ضن جسمي كل جوهر وفي كل جوهر كل قلب وفي حكل قلب كل قلب في كل قلب كل غرام وكل غرام في كل جوهر وكل قلب في كل جوهر وكل جوهر في كل جزء من اجزاء الجسم فالاجسام مواطن الجواهر والجواهر مواطن القلوب والقلوب مواطن السخرام ۞

اغدو لانه السير قبل الظهر وهذا البيت عبيب في لفظه ومعناه انظر الى قوله اروح وقابلها بقوله اغدو والى قوله بقلب وقابلها بقوله بقلب وقابلها بقوله بالكابة والى هام وقابلها بهامي فان قلت لم قدم الرواح وما يتبعه واخر الغدو وما يتبعه والحال ان الغدو مقدم على الرواح قلت لوجهين الاول ان الرواح من توابع الليل والليل مقدم على النهار الثاني وهو المطلوب هنا ان الشيخ رضه لما جعل العشق في الرواح لزم ان يتقدم على الغدو الذي جعله زمانا للبكالان العاشق يعشق اولا ثم يبكى فالبكا ينشا عن العشق والعبة

۱۲ البيت فيه لق ونشر على الترتيب وذلك لان المعنى بعنى الجمال هو القلب والمعرى بلين القوام هو الطرف ، الله تقوله لك البقا يقال مثل هذا في مقام التعزية بالمفقود كما تقول يسلم راسك في فلان فانه فقد ،

المراد من عقده ما عقده من وثاق محبّتهم ومن عهده معاهدته لفم على ودادهم قوله لم يحل بضم اليا المثناة من اسفل وفقح لحا مفارع جللت العقد وهو للجهول اى ما حلّه احد بعد عقدى اياه على ودادكم فهو راجع لقوله وعقدى قوله ولم يحل بفقح اليا المثناة من اسفل وضم لحال ما حال ولا تغير فهو مضارع حال يحول وحدفت منه الواو لالتقاء الساكنين فهو راجع لقوله وعهدى ،

٢٣ أذهبي فعل امر للنفس وقوله بـســلام أي اذهــبي

والربج تعبث بالغمون وقد جرى ذهب الامييل على لجين الماء

اى على ما كالجين ووجه الشبه بين الملام والطيف ان كلا منها سبب لنخيل المرءى المذكور،

هنا البا في بروجي تهي با التفدية اذ المراد افدى
 بروجي الحبيبة التي اتلفت روجي بسبب حبها،

 وله وفیها ای فی العبوبة وفی تعلیلیة ای بسببها حلالی تهتکی وحلالی خلع عداری وحلالی ارتکاب اثامی بعد نسکی والنسك الطاعة ،

و لبيت متعلق باسها اى جعلت التلبية المستحبة فى الحج راجعة الى اسها ولبيك على صيغة التثنية والمراد منها مطلق التكثير على حد قوله تعالى فارجع البصر كرتين ينقلب البيك البصر خاسيا وهو حسير فان الصققين نموا على ان المراد من كرتين مطلق التكرار لا خصوص الكرتين واصله الب بالمكان البابا اى اقام به اقامة بعن اقامة فعلى هذا يكون لبيك من قبيل المصدر المعدوف الزوائد او من لب المجرد لغة فى الب ومثله رويدا اصله اروادا فحذفت زوائده ثم صغير وليس استعال العدد لمطلق التكثير عزيزا لانه مذكور فى كالمعلم كثيرا فانظره فى مظانه،

الشان الاول هبارة عن النمع وان كان في الاصل عبارة عن عرق يجرى منه النمع والشان الثاني عبارة عن الامر والحال، الروح هنا من الرواح وهو السير بعن الظهر ويقابله

ولها تلاقىيىنا عِسْسَاء وضَمَىنا سَوَا سَبِيسَلَى دارهِا وخِيساى ومِنِنا كذا شيا عن الحق حيث لا وقيب ولا واش بنور كلام وقيب ولا واش بنور كلام فرشتُ لها ختى وطآ على المشرى فقالت لك البُشرى بليم لشاى فها سَحَتْ نفسى بنلك غَيْسَةً على مدونها منى لعسر مراى على مدونها منى لعسر مراى هر وبتنا كها شاء اقتراحى على المئنا أوى المهلك مُلكى والرمان غلاق ٥

### شـرح

ا والمعنى ادر ذكر من اهوى ليشهن سعى فيقول رضه اَعِنْ ذكر من اهواه لاجل ان بيصل آلى سعى ذكرة فيكون جعزلة مشاهدة السع للجبيب وان كان بعيدا غير قريب قوله بطيف ملام فيه تشبية الملام بالطيف وهو للحيال واضافة المشبه به الى المشبه من موجبات المبالغة على حد تؤله

لِيَنْخُ حَلَيُّ من هـ واي بنفسه سليًّا ويا نفسِّ اذْهبي بــســلامرِ وقال اسْلُ عنها لايمي وهو مُسغَّرَمُ بلومي فيها قلتُ فاسلُ ملامي وم بمن أهتدي في الحبّ لو رُمّتُ سلوةً وبي يقتدي في الحب كالم إمام وفي كلُّ عُضُوقَ كُلُّ صِبَّابِـةً الميها وشوق جاذب بسزمامي تَثَنَّتُ فِيلنا كُلِّ عِظْفٍ تَهَنَّوهُ قصيت نقًا يعلو بدرتمام ولى كلُّ عُضُو فيه كلُّ حشًّا بها اذا ما رَمَتْ وَقْعُ لَكُلَّ سِهامِ ولو بَسَطَتْ جسمي رأت ڪل جوهم به ڪل قلب فيه ڪل غيرام ٣ وفي وصلها عامُّ لديَّ كلُّه طلمة . وساعة مجران على كعام

١٠ يَشِفُ عَنَّ الاسرار جسمى من الضَّنا فيغدوبها معنى نحول عظامي طريحُ جَوَى حُبِّ جبريحُ جوانِج قمريخ حفون بالتوام دوامي صريحُ هَوًى جاريتُ من لطنيَ الهوى سُحَيْرًا فانفاسُ النّسيم لمَامى صحيرُ عليلُ فاظلبوني منَ السَّبا فقيها كما شآء التحولُ مقاى خفيتُ ضمًّا حتى خفيتُ عن الضّنا وعس بُسرَّوُ استقامی وبسرِّد أوامی ٢ ولم أذر من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان اسماري ورتى دمامي ولم يُبْق منى للحبُّ غيرَ كأبة وحزن وتسبرج وفرط سقام فامّا غرامی واصطباری وسنوتی فلم يَبْقُ لَى منهن غير أسامي

وفيها حلالي بعد نُسْكي تهتّبكي وخلع عذارى وارتكساب أثامر اصل فأشد حين اتلم بذكرها وأطربُ في المحسواب وفي أمامي وبالج إن احرمتُ لَبِّينتُ بالمها وعنها أرى الامساك فظرصيامي وشأني بشائي مُعْرِبُ وبما جبي جى وانتحابى مُغرب بهرامسى اروح بقلب بالصيبابة مايم واغدو بطرف بالكأبة مامسي فقلبي وطرفى ذا بمعنى جمالها مُعَنَّى وَا مُغْمِّى بِلَين قَاوَمِ ونومى مفقود وصحعى لك البيقيا وسهدى موجيود وشيوق نامى وعقدى وعهدى لم يُحَلُّ ولم يَحُللُ ووجدي وجدي والخرام غسرامي

#### IX.

## وقال رضي الله عنه ١٠

أَدِرْ ذِكْرَ مَنْ أَهْوَى وَلَـوْ بِسَلاَمِـى فَإِنَّ أَحَادِيثَ الْمَبِيبِ مُدَامِي ليشهدَ سم عن أحت وإن نأى بطيف ملامرلا بطيف متسنامي فلى ذكرُها يحلوعلى كلّ صيغة وإن منجسوه عُسنُل بخسسام كأنّ عذولي بالوصال مبشيهي وإن كنتُ لد اطمع برة سَلام ه بروجي من اتلفتُ روحي بحُبّها فحان جِامی قـبـل یـومُر حِمــامــی ومن اجلها طاب افته ضاحي ولَـذُّلي أظماحي وذتى بعمد عيم مقامسي

وستماية وكانت وقفة للجمعة وحج معه خلق كثيرمن اهال العراق وراى كثرة ازدحام النأس عليه في الطواف بالبيت والوقوف بعرفة واقتدائهم بأقواله وافعاله وبلغه ان الشيخ في للرم فاهتاق الى رويته وبكى وقال في سرّه يا ترى هل انا عنه الله كما يظن هولاء في ويا ترى هل ذكرت في حضرة الحبيب في هذا اليوم فظهر له الشيم رضه وقال يا سهروردي لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على ما فيك من عوج فصرخ الشيخ شهاب الدين وخلع كلما عليه وخلع المشايج والفقرا لحاضرون كلماكان عليهم وطلب الشيخ فلم يجده فقال هذا اخبار من كان فى للحَفْوة ثم اجتمعاً بعد ذلك في الحرم الشريني واعتنقا وتحدثا سرّاً زمانا طويلا انتهى قوله الهلا مفعول بفعل محنوف اى زرت اهلا هذا في اصل وضعه واما الان فان اهلا يستعل بمعنى مطلق التعظيم عنه الاقبال وثم بفقح الثآ المثلثة امم اشارة للبعيد والتبعيد هنا معنوى للتعظيم والتقديس والتنزية عن مقاربة للحوادث وقوله على ما فيك متعلق بـ فكرت وعلى هنا بمعنى مع اى ذكرت في الحضرة العلية مع ما فيك من عوج في طريق المعرفة الالهية وسبب ذلك أن الاستقامة الحقيقية في مقام المعرفة الربانية متعذر،

٣٧ قوله ليهن يقرا بكسر اللام وفتح اليا وسكون الها وفتح النون أي ليصير صاحب هنا وركب فاعله واصله الهز فقلبت الهزة الفا وحدفت الالف للجازم وهو لام الامر مثل لبخش زيد والواو في سروا للركب لان الركب عبارة عن القوم الذين يركبون الابل وهو الم جمع او جمع وهم العشرة فصاعدا وقد تكون للخيل ،

17 قوله بهل وعسى قيه اشكال من جهة هل لان هل الاستفهام وللجبيب اذا عطف لا يقول لعاشقه هل نعم قد يقول له اذا طلب منه لطفا وعطفا عسى يكون ذلك واما الاستفهام ففيه اشكال ويمكن للجواب بان هل هنا استعلها الشيخ بمعناها الاصلى وهو قد فيكون المعنى اعطف على الطماعي اذا شاهدت ذلها بها يقتعى تحقيق اللطف والالتفات وهو قد أو بها يقتعى الرجا وهو عسى ويمكن للجواب ايضا بان هل ترد بمعنى للجزا أي اعطف على ذل اطماعي عند مشاهدتها بجزا الذل وترج يجعلنى اكون مترقبا لوفائك متطمعا لجزائك ويمكن هنا جواب اخر غير أنه بعيد في غاية البعد وهو أن يكون المعنى اعطف على ذلى بان تجعلنى مستفها منك سبب الوصال وانت عند استفهامي تجيبنى بلغظ الرجا ومع ذلك فاللفظ مشكل،

۴۳ ۴۴ اعلم أن سبط الشيخ ذكر في ديباجة الديوان ما صورته حكى لى ولده قال لما حج الشيخ شهاب الدين السهروردى شيخ الصوفية وكان أخر جمه في سنة ممان وعشرين

قد يكون فى اوله وقد يكون فى اخره قال فى البلج عام ان المراد واراه فى انبلاج الصع اى فى اوائل ظهور الصباح عند ابتدا الاصباح ،

٣٣ المساحب جمع محب بفق الميم وسكون السين وفق الحآ وهو مكان الحب اى فى اماكن يحب بها النسيم اللطيف اذياله ،

٣٤ الكاس هى مونثة مغوزة جمعها أكوس وكووس وكووس وكالسات وكياس والمدامة الخبرة والمستنزه بغنم الميم وسكون السين وفقح الزاى على صبغة المفعول والمراد منه امم مكان أى في مكان يستنزه قيه الانسان أى مكسب النزهة،

ه اى لم اعرف وما يجوزان يكون زائدة وتكون غربة حينت منصوبة على انها مغصول اى لم اعرف غربة الاوطان والغربة بنم الغين النزوج عن الوطن ومثله الاغتراب والتغرب ويجوز فى ما ان تكون استفهامية على انها مبتدا وغربة خبر والجملة فى موضع نصب على انها سدّت مسد مفعولى الفعل قبلها،

٣٩ للب هنا بكسر للآ بمعنى العبوب والمنعرج هنا بخم الميم وسكون النون وفقح العين والراعلى صيغة اسم المفعول والمراد هنا اللم المسكان اى موضع تعريج الاحباب في الجرعآ ومكان اجتماعهم في هاتيك العمرا هو مكان انعراجي المعهود هناك ،

بكسر للحا الم مصدر من الحج وهو قصد مكة للنسك، المه محد النسك، المه محدان من اعلى الشيخ رضه طلاوة في كلامه وطراوة في نظامه فان حكاية تشبه البرق بثغر للجبيب مكررة في اشعار الادبا لكن رحمة البرق لقصوره ونجالته من الفلج عند مروره كلام جديد لم يسمع من غير الشيخ رضه والمعنى وارح البرق لما حصل له من القصور الذي أوجب نجالت لانه شارك الثغر في البريق واللمعان لكنه نجل لما شاهد قصوره عن الفلج الذي هو زينة الانسان،

۲۹ هذا البيت وما بعده الى استكمال ستة ابيات من الطف النظام واحس الكلام لانه اسلوب غريب ومط عيب الغير في تراه يعود للحبيب ،

٣١ المسارح جمع مسرح بفقع الميم وهو المرعى وارادهنا مراعى الغزلان والخمائل جمع خميلة وهى مكان منهبط من الارض ونباته يكون كريا لغزارة مائه وتطلق الخميلة على معان غير هذا وهذا هو الانسب وبرد بفتح البآ وسكون الرآخلاف للرّ الاصايل جمع اصيل وهو الوقت بعد العصر الى العشى يوصف باللطف كالاسحار قال الشاعر

والريج تعبث بالفصون وقده جــرى ذهب الاصـيـل عــلى لجــين المــاًه

قوله والاصباح بالجر عطف على برد الاصابل وهو مصدر على وزن الاكرام ويجوز عطفه على مسارح غزلان الحمائل قوله في البلج بفتح البآ واللام وهو قيد للاصباح لان الاصباح

۲۲ لا تنظر الى سكنى السكن هنا عبارة عن لحبيب الذى يسكن البد القلب عن الوجيب قوله واريج فوادك هو مسن الريج اى اغفه لبُلا يضبع من يدك واحدر الفتنة لحاصلة من الديج والديج شدة سواد العين مع سعتها،

۲۳۲۴ ومعنى لا تع لا تقم بذلك لحى او لا تعرج عليه ثم شرع رضه يعلل ذلك بقوله فيه خلعت عذارى اى لا شمل الى ذلك لحى فانك تغتض وغرامك المستور يتض فانى قد خلعت فيه عذارى وانهتكت في جوانبه استارى وظهرت للعالمين اسرارى واطرحت اى طرحت في ذلك قبول نسكى اى قبول طاعتى وطرحت فيه ايضا ما كان مقبولا من عاج بذلك للى فانه يصير مثلى مخلوع العذار مطروح الطاعات بغير وقار تارك المناسك وان كانت مقبولا عند الملك العفار،

ه الوجه في البين يجوز ان يكون بمعنى الحارحة ويجوز ان يكون بمعنى الطريق فعلى الاول يكون المعنى الوجه الذي يدعو الحبه الذي يدعو الحبه الى ملامى فهو اسود وعلى الثانى يكون المعنى الطريق الذي يسوق صاحبه الى المحبة ويدعو اليها ابيض والطريق الذي يسوق الى الملامة فهو اسود ويجوزكون الاول بمعنى الحارحة والثانى بمعنى الطريق وبالعكس وقوله بالج متعلق باسود الى اسود وجه ملامى فيه بالادلة والبراهين و الج بضم الحات عجة وهي الدليل والما إلى قوله والمقبول من حجى فهي

ارق من الشكوى واصغى من الدّمع يوافقى في الجدّ والهازل دايا فينظر من عيني ويشع مس سعى،

وتلطف من قال

لسن ادری من رقّة وصفاً هی فی السها ام الکاس فیها،

ه يجوز في سجب الجرّ على الاتباع لرها اى لرها سجب والدسب والرفع على انه خبر لمبتدا محدون اى هو سجب والدسب على المدح اى امدح سجبا لو سرى فى ليل مثل طرته اى شعره الفاح لاغنته غرّته البيضا عن الاستضاة بالسرج عظرته ليل وغرته نهار والسرج بختين على السين والرا جمع سراج وهو معروف ومن جملة الما الشمس السراج والطرة بالضم طرف الشعر والغرة بالضم ايضا بياض فى الجبهة والغرا بفتح الغين وتشديد الرا البياض ،

١١ الدوائب جع ذوابة وهي الخصلة من الشعر،

۱۷ معترفا حال من المسك وقوله لعارفي طيبه متعلق بمعترف والهآ في طيبه يجوز أن يكون راجعا للمسك ويجوز أن يكون راجعا للمسك ويجوز أن يكون للرشا والمعنى وأن تنفس للجبيب وظهر نفسه من فه قال المسك معترفا لقوم يعرفون نشر المسك وطيبه أن أرجى وما في ذاتى من الرايحة الطيبة من نشر ذلك للجبيب أو لقوم يعرفون طيب للجبيب ونفاسته أرجى من نشره وأنحا قيده بقوله لعارفي طيبه ليسلموا قول المسك أن أرجه من طيبه،

هرة ای بسبب هرة وحبدا اعرابها حب فعل ماض وذا فاعله،

۸ ای امیل الی کل قلب مشتغل بالغرام و کل لسان لیج بالحب ولوبادنی کلام ولیج علی وزن فرح من قولیم لیج فلان بکدا اذا صار یکثر من ذکره ،

٩ قوله وكل هع بالجرّ عطن على كل قلب اى واميل
 الى كل هع به مهم عن اللاح والـلاح الـنى يـلحـى
 المحبّ اى يلومه على المحبّة وكل جفن بالجرّ كـنلك
 الاغفا نوم خفيف ،

الاهنا دعائية وإن كانت فى الاصل نافية والقانون
 أن لا الدعائية اذا دخلت على الفعل المان يجب تكرارها
 وكان هنا تامة اذ المراد لاوجد وجد تكون الاماق جامة
 به والبا فى به للمعية او بعنى فى ،

س من فى من لى استفهام واستعطاف واسترحام اى من يرق لى باتلاقه روحى فى هوى غزال حلو الشهائل اى حلو الاخلاق ولخركات والاعطاف قوله بالارواح متعلق بممتزج ومتزج صفة رها وكذلك حلو الشعايل اى من الين لى رحيم يرفق بى ويتلف روجى فى هوى حبيب كالغزال لطيف للوكات والاخلاق ومن شدة لطفه صاركانه ممتزج بالارواح ولا يهازج الشي الاما ساواه فى وصفه فلما صار روحاً امتزج بالاروح وما الطفى قول من قال

بروحي من صلحبته فيوجيدتيه

#### شسرح

ا ما في قوله رضه ماليين معترك الاحداق والمع زائدة اذ المراد انا القتيل بين معترك الاحداق والمع وعلى هذا تكون بين ظرفا لقتيل ومعترك بضم الميم وسكون العين وفقع التا والراام موضع من الاعتراك وهو القتال في القاموس والمعترك موضع العراك والمعاركة اى القتال وكل معترك يوجه فيه قتيل او مجروح غالبا يقول لما اعترك المج والعيون نشاعن ذلك قتله في ذلك الموضع قوله بلا اثم ولاحرج اى بال اثم ولا حرج على قاتله لانه قتله حكم العيون أو المراد بلا اثم ولا حرج منى يوجب القتل فيكون قتيلا في طريق الغرام بغير ذنب صدر منه في ذلك المقام والحرج في اخر البين بفقر الحا والرآجعي الفيق في الشريعة فاعلم ، ٣ اعلم انه يقال ١١ فلان في مقام المدح والمراد المبالعة في مدم وصفه والمراد هنا ده ما صنعت هذه الاجفان الساهرة لاجل شوقها البك فلم يكن ذلك السهر لغير الله بل كان س تعالى لكونه موافقاً لامره وفي في قوله فيك بمعنى لام العلة اى سهرت لعبتها لك ويجوز في ساهرة الرفع والجرّ فأن رفعتها كانت صفة للاجفان وأن جررتها كانت صفة

ه اللجيج جمع لجسّة وهي معظم المآء

١٥ وحبدا اسقام حصلت فيك ولاجلك وبسببك لان في
 هنا للتعليل على حد قوله صلعم أن أمراة دخلت النار في

فَلْيَصْنَعِ القومُ ما شأَوّا لانفسسهم هِ اهلُ بَدْرِ فلا يخشون من حَرَج حقّ عصياني اللّاجي عليك وما باضلُى طاعةً الوجد من وَهَـج م أُنظُرُ الى كَبدِ ذابت عليك اسًى ومُقْلَةٍ مِن خِيعِ الدَّمْعِ في لَجَسِجِ وُآرْكِمْ تَعَشَّرَآمِالَى مُمْ قِبَعْسَى الى خداع عتى القلب بالفسرج وأَعْطِفٌ عَلَى ذُلِّ الطماع بهل وعسى وأمّنُنْ علىّ بـشـرح الصِّدْرامن حَرَج أَفِلًا مَا لَمُ اكِن إَمِلًا لَمُوقِعِهُ قولُ المبشِّربعد اليأس الفَرج لك البشارةُ فُـ آخْلِعِ ما عليك فقد ذُكِرْتَ ثَمَّ على ما فيك من عِوَج ١٥

. ف نعْمة العود والنّاى السّرخيم اذا تَألَّفا بِين أَخْانِ مِنَ الْهَرْج وفي مسارح غِـزُلان الحـمائــل في برَدِ الأصائل والإصباح في البسلج وفي مساقِطِ أنداء العنسام على بساط نور من الأزهار منتسبج وفي مساحب أذيال التسسيم اذا أَفُدَى الْيَ سُحَنِيرًا اطيب الْأَرَج وفي التثامي تغر الكاس مرتشف ريقَ المُدامِة في مُستَنْفَ فَرج وخاطري اين كُنّا غَيْرُ مُ نَسْزَعِج فالدّارُ داري وحِستي حاضـرُ ومستى بدا فسنعرج الجرعاء مُنفَرَجي لِيَهْنِ ركِبُ سَرِّوا ليلًا وانت بهم بسيره في صباح منك مُبتلج

يا ساكنَ القلب لا تنظر الى سَكَني وارتبخ فوادك واخذر فتسنية السدعيج يا صاحبي وإنا السبسر السروف وقد بذلتُ نبيحسى بذاك الحسيَّ لا تَعَسِم فيه خلعتُ عِذاري واطّرَحْتُ سه قبولَ نسْكِيَ والمقبولَ من حِجَمي ۲۰ فاتین وجه غرای فی محتمد وْآسْوَدُ وجه ملای فئیه بالحجُسَج تبارك الله ما أحلى شَمالُ له فكم اماتت وأخيّت فيه من مُهَج سُمَّى وان كان عَنْلَى فَيْدُ لَمْ يُلَمِّ وَأَرْيَمُ البرقَ في مسراه منتسب لتغره وهومُ سنتخسى من الفَـلَج تراه إن غاب عتى كلُّ جـارحـة في كلّ معنى لطيفٍ رائقٍ بهج

من مات فيه غسراما عاش مرتقسيًا ما بين اهل الهوى في ارضع المدّرَج محبِّ لوسرى في مشل طرّته أَغْنَتُه هُرَّتُه السَّعْدِّلُ عِسْ السُّسرُج وان ضلات بلسيال من ذوايسم أَعَدى لعين الهدى صُبِّعًا من البَلَج وإن تنفّس قال المسك معترفا لعارفي طيبه من نسشس أرجي أعوامُ إقْباله كاليسوم من قسصر ويومُ إعراضه في القلول كالحجيج فان نأى سائرا يا مُنتجبتي آرْتحسلي وان دنا وائرا ما مقلتی آبت ججب ، و قُلْ للَّذي لامني فيد وعنسفني دَعْنَى وَشَانَى وَهُدْ عَنْ نَصْحُكُ السَّلَمِ فاللُّومَ لُوُّمُ ولِم يُسْدَحْ بِـه أَحَــدُ وهل رأيت نجيبًا بالخسام تجسي

وحتذا فنك أسقام خفيت سها عتى تقوم بها عند الهدوي مُجَدِي أصيحت فيك كما امسيت مكتئنا ولم اقل جزمًا ما أزمتي أنْفرجي شُغْلُ وكلِّ لسَّانِ بالهوى لَهِ جَ وكل سمع عن اللَّاحي به صَهَمُ وكل جفن الى الإغفاء لم يعب ولا غـرامُر بــه الأشــواقُ لمـ تَهـــج عَذِّبٌ عِمَا شَمِّتَ غِيرِ البعد عنك تحد أَوْفِي مُحِرِّ عِمَا يُرْضِيك مُسِبِّتَ هِ جِ وخُذْ بِقِيَّةَ مِا أَبِقِيتَ مِنْ رَمَيق لاخير في الحت إن ابقى على المهج من لی باتلاف روحی فی هـوی رشاء . حُلُو الشَّمائل بالأرواح ممتسرج

والمستجاب على صبعة الله المفعول موضع به يستجاب الدعا بالنص عليه والقصاد متعلق بقوله المستجاب اى هو مستجاب القصاد اى لقوم يقصدون الدعا ويطلبون من الله اجابته ﴿

VIII.

وقال رضي الله عنه ١٥

مَا بَيْنَ مُعْتَرَكِ الأَحْدَاقِ والمُهَجِ أَنَا الْقَتِيلُ بِلا إِثْمَ وَلاَ حَسَرَجِ ودَعَثُ قبل الهوى روحى لِما نَظَرَتْ عيناى مِن حسن ذاك المنظر البهج لله أحفان عين فيك ساهرةً شوقا البيك وقبل بالعرام شج وأضلعُ تُحِلَّنُ كادت تقومها من لحوى كبدى الحرام من العوى حبدى الحرام من العوى حبدى الحرام من العوى وأدمحُ هملت لولا التّنفس من نار الهوى لم أكد الجومي المجمع لاضافته الى الحجاز الذى هو مطلبه على الحقيقة لا العبازوقد تقرر ان الارض المعروفة سميت حجازا لكونه حـاجـزا اى فاصلا بين نجد وتهامة ،

٣٢ أيشير بهذا البيت الى ما حصل بحكة من الانس ومعراج القدس والمراد من معراج القدس ارتقاؤه في مدارج الكمال الى منازل العزّ والاجلال والمقام الم كان ومقامى خبرها مقدّم والمراد بالمقام مقام ابرهم أى كان مقام ابرهم موضع اقامتى والفقح بادى أى وكان الفقح في مكة باديا أى ظاهرا والمراد هنا الفقح الربّانيّ والانس العمدانيّ،

٣٩ ه٣ الحطيم مكان معروف هناك والركن الذي فيه البيت الحرام وفيه اركان اربعة فالمراد جنس الركن ليعم الاربعة او انه اذا اطلق فالمراد به الركن اليهاني او الركن الني الني فيه الجر الاسود الشرفه والاستار هنا استار الكعبة المعظمة والمروتان هنا فيه تغليب اذ المراد الصفا والمروة وها علما حبلين مكة ولذلك فسر المروة بعضع بقوله والمروة في الاصل ام الحجر وتثنية مروة اخف من تثنية صفا فلذلك اختير التغليب في تثنيتها دون تثنيته توله وظلال الجناب مجرور بالعطف على الحطيم أي واقسم بظلال الجناب الخاب محرود وهو المنى والمناب هناب معروفة والمجربكسر الما وسكون الجيم وهو حجر اسمعيل في البيت الحرام وقد يطلق المجرعي مكان معروف في ديار همود قال العد تعالى كذب المجاب الحرام معروف في ديار همود قال العد تعالى كذب المجاب الحرام معروف في ديار همود قال العد تعالى المرحة في البيت الحرام معروف في ديار همود قال العد تعالى المحذب المجاب الحرام معروف في ديار همود قال العد تعالى المرحة في البيت الحرام المرحة في البيت الحرام معروف في البيت الحرام وقد عيراب المحدود في البيت المحدود في البيت الحرام وقد عيراب المحدود في البيت الحرام وقد عيراب المحدود في البيت الحرام وقد عيراب المحدود في البيت المحدود في البيت المحدود في البيت المحدود في البيت المحدود في المحدود في البيت المحدود في البيت المحدود في المحدود في المحدود في المحدود في البيت المحدود في المح

تصغير عرب وهو منصوب على انه مفعول ثان لابلغ لان البلغ لان البلغ لان البلغ يتعدى الى مفعولين يقال ابلغ القوم سلامي وودادى وكلامي والنادى والنادى والمنادى على القوم نهارا والعلم ما داموا مجمعين فيه ،

١٨ ما تعبية وامر فعل ماض وفاعله مستتر وجوبا يعود الى ما والفراق مفعوله والجملة في محل رفع على انها خبر ما التعبية واحلى عطف على امر فهو ايضا مدخول ما التعبية والتلاق بكسر القاف وكان الواجب التلاقي بفق اليا لانه منصوب لكنه حدفت اليا للوزن فلزم بقا القاف مكسورة للدلالة على اليا العدووقة ،

٢٣ الولو للحال وقباب مبتدًا والركاب مضاف اليه واراد بقباب الركاب هوادج الجيم المرتفعة فوق الجمال مستديرة في الغالب والمازمين مثنى مازم بفقح الميم وسكون العمزة وكسر الزاى وهو المضيق في الجبال،

ما ليبالات جمع ليبلة تصغير ليلة وهو منصوب بالعطف على جمعنا معربا كهندات والخيف ما ارتفع عن مجرى السيل والحدر عن غلظ الجبل ومجد الخيف معروف وسى بدلك لكونه في سفح الجبل وفي صفة خليفة رسول الله صلعم إلى بكر رضه اخيف بني شميم والخيف في الرجل ان تكون احد عينيه زرقا والاخرى سودا والملث بضم الميم وكسر اللام وتشديه التا المثلة وهو المطر الذي يختلط بالتواب،

٧٧ اهيل تصغير اهل والنصغير في مثله للضبيب او للتشويق

وهو اعيس وهي عيسا وهي من محاسن الابل والسوق بالسين المهلة زجر الابل وما اهبهها والشوق بالمعبة نزاع النفس وحوكة الهوى والعرق للائمة والصوادي العاطشة والمراد من ربيع الربوع النعم لحاصلة للعبس في ربوعها لان الربيع قل يطلق ويراد به مراد القلوب على المناسبة المعبس في ربوعها لان الربيع قل يطلق ويراد به مراد القلوب على المناسبة الم

ه البرا بضم البا وبعدها رآجع برة وهي على وزن شبة ا حلقة في انف البعير أو في لحمة انفغ ، منا من مستقلا

A توله عرك الله بفتح العين والرآ منصوبة وهو بمعنى التعير ولفظ الجلالة منصوب ايضا وها مفعولان لفتعل محتوف تقديره سالت الله تعيرك وينبع على وزن ينصر حصن له عيون وخيل وزوع بطريق حاج مصر والشهر رضه كان حسر مصر

أ للواروهي جمع حرّة وهي ارض ذات مجارة ، -

ا توله مشاهد بالنصب منصوب على انه مفعول اخترت وهو مضاف الى الاوتاد والاوتاد هنا عبارة عن الاوليا الصالحين النبين هم سبب لبقاً نظام العالم، في الباطن بتنقيبير السحل وعلاء

ه قوله فابلغ سلامي وصل الشيخ الهزة في قوله فابلخ سلامي لاجل الوزن والقياس قطعها تحو اكرم لان بلغ لا يتعدى في مثل هذا فيقال بلغ زيد سلام عمرو وإنها يقال ابلغه السلام وللفاظ بكسر للآهنا معنى المواظبة اي ابلغ سلامي ابلاغا ناهيا عن مواظبة لاعن ندرة وقلة وعرب

ذكرة الامام الدميري رضه ان رجلا صار ضعيفا لبعض الكبر العرب فبيغا هو جالس في خهته ينتظر اتمام الفياقة وإذا به قد لمح اسود صغيرا في جانب الحجة مقيدا فقال له ما بالك بيا اسود فقال ذنبي عند سيدى انتي حدوث له عشرة من الابل وكانت من محاس الجمال فقطعت مسافة على وقيدني كما ترى ولخنه كريم فلو امتنعت من اكل على وقيدني كما ترى ولخنه كريم فلو امتنعت من اكل طعامه عند احضاره الا ان يطلقتي المخالف فصبر الفيني الى حضور الزاد فلم بهد يده اليه فعزم عليه صاحب الفيافة ان ياكل فقال ان لى عنداى حاجة فان قضيتها الكات والا فلا قال وما حاجتك قال ان تطلق هذا الاسود المقيد فقال يا سيدى ان ذنبه عظيم وذكر قصة الجمال العشرة وما صنع بها من الحدا حتى اهلكها فقال لا باس قلم العشرة وما صنع الله الملاق البدد،

ان تقدير الهزة يجب قبل ماوتكون اما حينئن للعرض المنتقد المنتق

وه قسمًا باعطيم والتركن والاست العباد العباد العباد وطلال الجناب والحجر والمي والمستجاب الشقصاد والمستجاب الشقصاد ما شمهت المبتشام الاواهدى المنسام الاواهدى المنساء المنساء وادى تحية من سُعاده

#### شرح

ا قوله واتد بواو عطف على خفف وتا مشدة وهمزة مكسورة وهو فعل امر بمعنى ارفق اى ترفق بدولا تبالغ فى الحدا وقد فرق بعضغ بين المبير والسرى فالاول ما كان نهارا والتافى ما كان ليلا ولحادي اهم فاعل من الحدا وهو سوق الأبل وزجرها وقد يطلق على التغنى لها باصوات محنية لتسمعها فتسرع في السير وقوله ربى اهد عنه انها انت سائق الحصر اى ما انت الاسائق مع فوادى ويجوز ان تلاحظ البا فى قوله بفوادى الظرفية اى تسوق فى فوادى اى تطاه فى سيرك لانه سائر تحت الركاب مع الاحباب ولذلك طلب منه تخفيف السير والترفق به واعلم ان السلف قد ذكروا لتاثير اصوات الحداة امورا عيبة واحوالا غريبة منها ما

يا أَهَيْلَ الحِبَارُ أَن حَبِكُمُ الدُّفّ رُبِينِ قصاء حَتْمِ إرادي فغرامي القدير فيكم غيرامي وودادي ڪ ما عهدة ودادي قد سكنتم من الفواد سُويدا ة ومن مقلتي سوا السواد ا یا سمیری رَوّخ بحکے تَ روحی شاديًا أن وغبتَ في إسعادي فذراها سِنى وطيبى تراها وسبيل السبيل وردي وزادي كان فيها انسى ومعراج قدسى ومقامى المقامر والفتح بادى نقلتني عنها الحظوظ فحدث وارداتي ولمسم تَستمر اورادي أو لويسم الرّمانُ بعدود فعسے ان تعبود لی اعتبادی

كىف ىلتد بالحياة مُعَنّى نين احشايه كوري الزّناد م عن واصطباره في انتقاص وجــوا، ووجــده في ازديــاد في قرى مضرَّ جسمُه والأَصَيْفَ رُ شأمًا والقلبُ في أجيادٍ ان تَعُدُ وقفةً فُوَيْتَ العُّغَيْرِا تِ رواحًا سيعدتُ بعدد بعدادي يا رى الله يومنا بالمصلك حيثُ نُدْعَى الى سبيل الرّشادِ وقِبابُ الرّحاب بين الْعَلَمْ يُ ن سراعًا للمازمَيْن غسوادي ٢٥ وسق جَنْعَنا بجمع مُلِتًّا ولينلات الخنيف صوب عسهاد من تحضي مالاً وحسست مآل فهناءي منتي واقتعى مرادي

وتدانيتَ من خُليْص فـعُــــفــا نَ فَهُرّ الطَّهْرانِ ملح البوادي ووردتَ الجمومَ فالقصرَ فالدَّكَ ناء طرق مناهل الوواد واتيتَ التُّنْعِيمَ فالنَّاهِيرَ النَّالِ هير نسورًا إلى ذرى الاطسواد وعبرت الحجون واجتنزت فاختم تَ ازْديادًا مِـشاهِــدَ الأُوتِــادِ ه، وبلغتَ الخيامَ فأنسلِغُ سلامي عن حِفاظٍ عُمَيْبَ ذاك السّادي وتَلطَّفْ واذكر لهم بعض ما بي من غرام ما أن له من نفساد ما اخلای هل يعبود الستسداني منكم بالحمي بعبود رقادي ما امر الفراق يا جيرة لحتى وأخلى التلاق بعد انفراد

لم تُبَقّ لها المهامة جساً غير حلي على عظام بوادي وتحقّت اخفافنها فَعْنَى تمسي من جواها في مستسل جس السرماد ه وبراهما الونا فحسل بُسراهسا خلِّها تربِّی تُمامَ الوهادِ شقها الوجد أن عدمت رواها فاسقِها الوخد من جفار المهاد وآستبقها واستنقها فيهي مسا تستراهی بسه الی خسیسروادی ع رك ألله أن مررت بسودى تنتبع فالدهنا فبسدر غادي وسلكتَ النَّفا فأوَّدَانَ وَدًا نَ الى رابخِ السَّوِيِّ السِّيِّسادِ . ، وقطعت الحرارع ما الخيما ت قُديْد مواطس الأمجساد

المعروف والتى إخذات له خفة وازه ي ت المعروف والتى الحداد الم المعروف والتى المجارة المجارة المعام على ذلك في الاهمام المعام الم

.....

VII.

## وقال رضى الله عنه

خَفِّفِ السَّيْرَوَّأَتْ لُدْ يَا حَادِي الْمَا أَنْ نَ سَايِقُ بِفُولِدِي الْمَا تَرَى الْعيسَ بِينَ سَوق وشوق ما ترى العيسَ بين سوق وشوق لربيع الربيع الربوع غَرْق صَوادى

حنفت الهزة اعتباطا قبقيت الراء بعن حنفها مفتوحة كما هنا فيقال واقر السلام مثل واخش السلام واهيله مصغر اهل والضمير فيه لنعان الاراك،

٨ يا حرف نها ونجه مواضع مرتفعة عالية ويقال لغيه جلسا وكثيرا تنكرها شعرا العرب في اشعارهم الغرامية لارتفاع مواضعها وطيب هوايها وحسن المخاصها والسراح بفتح السين جمعنى الانطلاق يقال فلان اعطاء السلطان سراحا اى انطلاقا يتوجه حيث شاء ،

٩ هالا كامة تحضيض وهو الطلب بعنى وهى مركبة
 من هل ولاء

اعلم أن قوله ملياً يكون جعنى الزمان الطويل والدهر
 المديد ،

اقصر فعل امر على وزن اكرم اى انته ابها العاذل
 ومعنى اطرح ارم وابعد عنك ،

١٩ وما الطف قوله لبس الخلاعة فان الخلاعة في مقابلة اللبس في الأصل لانها عبارة عن خلع اثواب التستر وذلك لعدم التقيد بها عليه الناس من الحجاب ورعاية مقام المروة الظاهرية قوله واستراح اى من قيد الالتفات الى ما يقوله الناس من أن فلانا منهتك فأن من راقب الناس مات عمل وفاز باللذة الجسور قوله واستراح أى وجد الراحة في خلاعته وقله وراح أى وجد الخفة في خلاعته وزال عنه تقل الحجاب وكلفة التستر عن الاحباب كما يقال راح

٢ وقد علمت أن ليلى العامرية تطلق ويراد بها مطلق الحبيبة لانها أشتهرت بذلك الرصف فاطلقت عليه كما يطلق يوسف ويراد به للميل مطلقا وكما يراد من اطلاق يعقوب مطلق العاشق،

" الوجنا الناقة الشديدة وقيت ما هي مجهول من وقاك الله المكروه مثلاً إلى جمال الله من الردا والخزن بفتح الحاق وشكون الزاى خلاف السهل والبطاح جمع ابطح وهو مسيل الما فيه دقاق الحما قوله وسلكت الى مشيت ونعان بفتح النون اسم واد والاراك شجر السواك فياحا الى واسعاقال في القاموس وفياح محمى الفيح واسع ومنه دار فيها الى

ه العلمان جبلان معروفان والهآف شرقية لسنعان الاراك وأم بضم العزة وتشديد الم فعل امسر صعنى اقصد والارين على وزن امير موضع معروف والفواحا شديد فوح الرائحة الطيبة وهو واولاً أذ يقال فاح يفوج ،

الثنيات جع ثنية بفتح الثا وكسر النون وبعدها يا مشددة وفي الفقية أو طريقها أو الجبل أو الطريق فيه أو اليه واللوى على وزن ألى ما التوى من الرمل أو مسترقه جعد الوا والوية على على ألم المسترقة وعدد الوا والوية عدد المسترقة المس

ر اعلم إنه يقال قراعليه السلام تحينتُه يكون الامرفيه اقرا بسكون العزة في اخره لكن تخفف العزة بان تقلب الفا فيبنى الامر على حدف الالف مثل اخش او يقلل

حيث الحمى وطلى وسكّان الغضا سكنى ووردى الماء فيه مُساحًا وأَقَيْلُهُ أَرَى وظِلْ لَ نحيه مُسراحًا طرَى ورمْلَةُ وادِيَنِه مُسراحًا واهًا على ذاك السرّمان وطييه اتيامَ كنتُ من اللّغوب مسلطًا هم قسمًا عميّة والمقام ومن اتى اله بيت الحرام مُلَتِميًا سيّم السرّى ما رخّت رج الصّبا شيم السرّى اللّه وافدت مُسلكم أرواحَاه

شبرح

ا العزة للاستفهام والوميض فعيل من الومض وهو ال يلع البرق خفيا ولم يعترض في نواحي الغيم كاومض والابيرق تصغير الابرق وهو مكان فيه هارة ورمل وطين مختلطة جمعه ابارق ولاح ظهر والالى فيه للاطلاق وربا جمع ربوة وهي اعلى الشي وتجدي ارض معزوفة ويتقال لكل ما اشرف من الارض تجدي

كنت الصديق فبيل بعجك مغرما أرأيت صبايلف النسساحا ١٠ إن رُمْسَتَ إصلاحي فاتى لسم أرد لفساد قبلني في الهنوي إصلاحنا ماذا يسريد العاذلون بعدل من لَبسَ الخلاعة واستراح وراحا يا اهل وُدِّي هل لـراجي وصلحكـم الطمخ فينمعتم باله استتزواكا مِنْ غِينَتُم عِن ناظمِي لِي انَّهُ ملأت نبواجي ارض مستسرنوا وإذا دكرتُكُمُ اميل كأتى من طيب ذكركم سُقِيتُ السَّراحَا ، وإذا دُعِيثُ إلى تناسى عبهدكم الفيت احشاءي بذاك شجاحا سَقْيًا لأيّام منهات مع جيرة كانت ليالينا بهم أفراخا

وإذا وصلتَ الى ثنتيات اللَّهِي فانْشُدْ فُوادًا بِالْأَبِّيْطِيرِ طُلَّا الْحَلَّ واقر السلام أُهَمِيْكَ عَلَى وَسِلْ عادرته لجينابكم متلتاكا يا ساڪني نخيد اما من رحمية لاسيرال فإلا يسميد سراح مِلًّا بَعِثْمُ لِلْهِ شُوقَ تَحِيثُكُ في لمن صافعية السرياح رَواحَسا يَخِينَ بها من كان يحسب هجركم مَزْحًا ويعتقد المسؤاح مُسْزَاحًا يا عاذلَ المستاق جهالًا بالذي يلق مليّالأبلغت نجاحًا أَتْعَبْتَ نفسَك في نصيحة من يري ان لايمزى الاقب الوالاف لاحس أَقْصِرْ عَدِمْتُكَ وَاطَّرِحْ مِن الْخَسْنِيَ أحِشاء نُجُلُ العيونِ جِلحَ

# مر ديوان الشيخ عمر بن الفارض ه

νï

أَوْمِيضُ بَهِ إِلاَّبَيْمَ وَلاَّحَاعَا أَمْرِ فِي رُبَى نَجْدٍ أَرَى مِصْبَاعَا امر تلك لَيْلَى العامِريَّةُ أَسْفَرِتْ ليلاً فصيرَّتِ المساءَ صَباحَا يا راكِبَ الوجْناءُ وُقِيتَ السردى إن جُبْتَ حَزْنًا او طويتَ بِطَاعَا وسلكتَ نُعْمانَ الأراكِ فعَجْ الى ولا هناك عهدتُّه في الحاطاء في فبأيْنِ الْعَامَيْنِ مِن شرقييهِ ٢٩ يقول يحاذرون الهزال على نعم وهم قد ذلوا بالقتل والهزيمة وما لحقهم من الذل هر عما يحاذرون على اموالم من الهزال ،

٣٣ يقول: الشمس تستفسن صورة وجهه فلو نزلت الشمس موقا اليه لمال غنها وعق يريد انه عفيق عن كل انثى حتى عن الشمس لو نزلت اليه لحقق معنى العقة ،

٣٣ يقول هو مجاع وكان الحرب تعشقه وتحبّه فاذا الى الحرب استبقته وافنت من سواء من الفرسان والرجالة فكانها جعلتم فنآ له وهذا من بدايع إلى الطيب ومنا لم يسبق اليه،

ه عديد انه لا يشرب الحبر النه مرتو منها لا يعطش الله ولا يفتر عن البنال فكانة عطشان لا يروى منه الله

الاجتماع وكان ذلك حاجة لا تحصل الا بقطع المسافة فهى حاجة بين سنابك الخيل والسبل ،

14 يقول لو لم تسر الينا لسرنا اليك بانفس هى غريبة بين الناس لما فيها من الاخلاق التى لا توجد فى غيرها ثم ذكر من صفتها انها توثر السفر على الاقامة والتعب على الوعة تجميلا للذكر والشرف ،

 ٢١ يقول رايت أن بقصدنا شركة في الفضل فحصل
 لك ففلان فضل تنفرد به دون الناس وفضل كسبته بقصدناء

٢٥ يقول ابى اس ان يعطيهم الامارة فيامن الوحش من الصيد والفت من الاكل أى انهم اهل البوادى شانهم طلب الوحش وصيد الضباب الخبيثة المطعم ويأبى الله لهم الآهداء

٢٧ وكل فرس جواد يضرب الارض يحافر مستغي عن النعل وسع النعل وسع حافره الكل التعارة عن الانسان كما يستعار للانسان للحافر ايضا من الفرس في قول من قال

فيا رقد الولدان حتى رأيته على البكريمريه بساق وحافر ٢٨ تريغ تطلب يقول قد كانوا في امن ونعة وشبه ما كانوا فيه بالغيث فاستزادوا طلب الملك وجاوًا محارسين فهزموا فلما تولوا هاربين قصدوا بارجلم ما كان في ايديم من مواطنم ونعتم ،

#### شــرح

لا لهنك قيه قولان قيل اصله هم إنك وقيل اصله لانك فابدات الهزة هآم لبنك يجمع حرفان للتوكيد اللام وان وبينهما في هذا كلام واحتجاج ذكرته في الاعراب على يقول انا محبّ اذا ذكرت البيض اردت بها السيوف واذا ذكرت حسنهن كنيت به عن مقل السيوف ع

ة وكنى ايضا بالسرعن الرماج وعنى بجناها ما يجتنى من المعالى التى يرتقى اليها بالعوالى يقول فالمحالى هى احبّاًى ورسلى التى تتردد بينى وبينها الاسنة يرين الى اخطب المعالى بالرماج،

الغِبْطة ما يسر الانسان ويُغْبط الانسان عليه اى يحسن واصل الغبط ان يحسن الرجل غيره ويوثر ان يكون له مثل ما له ولا يكون له غمض فى زوال نعة للغبوط والحسن ان يكون للاسن مشتهيا زوال ما اعطيه العسود يقول المرأة الحسن اذا هبرت لم تحرم المعبوز غبطة لانها لو واصلته ما بلغته الغبطة ايضا ومن شكا العبر هو العاشق وهو مفعول ثان لبلغت اى وان واصلته لم تبلغه غبطة ،

" يقول الرماح الحاطرة بيننا وبين اعدائنا تصير مُرّا علينا يريد ان الحرب شديدة المرارة فاذا ذكرنا اقبال الامير صارت حلوا لنا لابًا نظفز على الاعدا بدولته واقباله،

١٨ يقول ما زلت اصبر زيارتك وقصدك قبل هذا

شجاع كان الحرب عاشقة له اذآ زارها فتته بالخيل والترجيل ٣٠ وريّانٌ لا تصدى الى الخمر نفسه وعطشان لا تسموى يدا، من السخيل فمليك دِلِيتروتعظيمُ قدره شهيد بوحدانتية الله والعيدل وما دامر دِلِينزُ يهنة حسسنامنه فلا نابَ في الدّنيا لليث ولا شبال وما دام دليريقت كشفنه فلا خلقَ من دعوى المكارم في حلّ فتى لايرجى ان تسمّ طهارةً لمن لم يطهر واحتيه إمن المسجد لل م فلا قطع الترحمن اصطلاً الى به فاني رايت الطيّب الطليب الاصل ١

وقاد لها دِلِيرُ كلَّ طِيرَةٍ تُنيف بحَدَّيْها سحوقٌ من السّخال وكل جوادٍ تلطم الارضَ كفُّه باغنى عن النّعل للديد من السنّعك فولِّت تُريخ الغيثَ والغيث خلَّفت وتطلب ما قد كان في اليد بالرّجال قاذر من المال وَفِيَ ذلي لمنةً واشهد أن الذَّل شيُّمن الهسنل س واهدت الينا غيرَ قاصدةٍ به كريم التجايا يسبق القول بالفعل تستبيع آثار السرزايا بجدوه تتبع آثار الأستنة بالفتل شن كل شاك سيفه ونواله من الدَّآء حتى التَّاكلات من التَّكل عفيف تروق الشمس صورة وجهم ولو نزلت شوقًا لحاد الى السطّلّ

وما زلتُ اطوى القلتَ قبل آخِمَاعــنــا على حاجة بين السنابك والسُّبِل ولولم تَسِيرٌ سِيرْنَا السيك بانفيس غرائب يوشرن لجياة على الاحسل ٢٠ وخيل اذا مرت بوحسش وروضة أبّت رغيها إلا ومرجنك نسا يغلى ولكن رأيتُ القصدَ في الفضل شركةً فكان لك الفضلان بالقيصد والفعيل وليس الذي يتبع الموسل رائسة كمن حآء، في داره رائدُ السوبال وما انا ممتن يدى الشَّوقَ قلبُهُ ويحتج في ترك المتهارة بالستسعمل ارادت كِلابُ ان تـقـوم بدولـة لمن تركت رَجِّيَ الشَّوِيْهِاتِ والابل ٢٥ ابي رتها ان يترك الوحس وحدها وإن يؤمنَ الضَّبِّ الخبيث من الاكل

حذرت علينا الموت والخيال تدعي ولم تعلى عن اي عاقبية ب ولستُ عبينًا إن شريتُ منتيتي باكرام دلّيرِين لِشْكَرَور لِــي تُوم الاابيت النواطربينا ونذكراقبال الامير فتحلب لسي ولو كنت ادرى اتها سبب له فُلا عُدمت ارضُ العِرَاقِينَ فتنهُ يرَعَتْكُ المها كاشفَ الخوفِ والسحال ه، طللنا اذا انسى الحديد نصولنا خيِّد ذكرًا منك امضى من النَّـصـل ونرمى نواصيها من آسمك في الوفي وانفذَ مِن نَشَّابِنِنَا ومِنَ النَّبِبِ فان تك من بعد القتال اتيتنا فقد هم الاعدآء ذكرك من قب

لَهُ مَدِّ اولَى لأمَّهُ عِلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللهِ وأخوج ممتن تعدلين الى العسيدل تقولين ما في النّاس مثلك عاشيق جدی مثل می احببته خدی متلع محتُ كنى بالبيض عن مُرْهَفاتـــه وبالحسن في احسامهن عن الصّقـــل ه وبالسَّمْر عن سمر القنبا غير أتَّــين جناها احتاءي واطرافها رُسيل عدمتُ فؤادًا لم تَبتُّ فيه فيضللُّهُ لغير الثِّنايا الغُمِّ ولحدَق المُغِّبِ ل فها حرمت حَسْنَآ اللَّهُ عَيْطِ ـــ قَ ولا بلغتها من شكى العجر بالوصل ذَريني أنك ما لا يُنال من العُسلَةِ فصعب العلى في الصعب والشهلُ في الشهل تميدين لقيان المعالى رخيصة ولا بُدِّ دون الشُّهيد من إبِّر السِّعْلِ ل

يجُرِح وطُعن فرس قت غلام لابي الطيّب في لبّته فهات لوقته فحمله ابوالحسن محمَّدُ بنُ عُمَ على فرس وجرح غلام له فرسين وقتل رجلا وعادوا من غدٍ فالتَّقي النَّاس عند دارِ أَسْلَمَ وبينهم حائط فقتل من بني كلاب بالنِّشّاب فانصرووا ولم يقفوا لقتال ووصلت الاخبارالي بغداة فسار ابوالفوارس دِلِّيرُ بِنُ لشَّكَرُورٌ وجماعة من القوّاد فورد الكـوفة بعد رحيل بني كلاب فانفذ الى الى الطيّب ساعةَ نزل ثيابًا نفيسة من ديباج رومي وخَرّ دبيقيّ فقال عدحه وانشده اليها في الميدان وكان قت دلَّيرَ جواد اصفر وعليه حلية ثقيلة فقاده السيمة وذلك كله في ذي الحبّة من سنة ثلاث وخمسين وثلثاية ٥

كَدَعْوَاكِ كُلِّ يَدَى عِجَّةَ ٱلْعَقْلِ وَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَدرِي بِمَا فِيدِ مِنْ جَهْلِ V.

شعر ابى الطيّب فى دِلِّيرِ بْنِ لَشْكَـرَوّزْ&

وَفِم خارجيّ في بني كلاب بظهر الكوفة وذك هم أنّ خلقاً من أهلها قد أجابوه وحلف وإله فسارت اليها بنوكلاب معه ليأخذها وقد رفعت الراياتُ وخرج ابو الطيّب احمدُ بنُ الْحُسَيْنِ على الصوت من ناحية قَطُوانَ فلقيته قطعةً من لخيل في الظهم فقاتَلها ساعةً من نهاره فانكشفت وقد جرح فيها وقتل منها وسارفي الظهرحتي دخل الى جمع السلطان والرعيّة من درب البراجر ووقعت المراسلة ساير اليوم وعادوا في غدٍ فاقتتلوا قتالا شديدا آخِرَالنهار فلم يصنع لخارجيّ شيًّا ورجع وقد اختلفت فيه بنوكلاب وتبرأ بعضها منه وعاد بعد اربعة اتام فاقتتلوا في الظهم فوقعت بالسلطان والعامّة جراح وُقْتِل من بني كلاب ٣٠ من كلّ سيف تقضى شفرته بالموت بين الفريقين الظالم والمظلوم،

٣١ يُقول صُمًّا قوائم السيوف فيا وقعت الله في ايدينا التى لا لوم فيها ولا كزم وهو قصر اليه يعنى انه لا يحسنون العل بالسيف وتحن اربابها نشأت ايدينا معها والمعنى انم لم يسلبونا سيوفنا فتقع في ايديهم الـتي هي مواقع اللوُّم والقصر عن بلوغ الحاجة،

٣٢ يقول هون على العين ما شق عليها النظر اليه مما تراه من المكاره وهب انك تراه في الحلم لان ما تـراه في اليقظة شبيه ما تراه في المنام لانهما يبقيان قليلا ثم يرذلان

الاترى الى قول ابي تمام

ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكانها وكانتم احلام ٣٣ يقول لا تشك الى احد ما ينزل بك من ضر وشدة فتشمته بشكواك فالشكوى الى الناس تكون كشكوى المجروح الى الطير التي ترقب إن يموت فتاكله،

٣٧ الحطم بالضم جع حطوم وبفتح الطآء جع حطمة ١٠

ا يقول كليا القوا عامُ هم من روسم ظهرت من شعورهم على روسم عامم سود لبست لها لم وذلك ان العدرب تجمعل العام بعضها على الراس يقول فشعورهم على روسم كالعام وليس منها من على وجوهم يعنى انه مرد لم يتصل شعر العوارض والوجوه بشعر روسم الا ترى انه قال بيض العوارض الح ،

سال يقول هم ابدًا في القنال والغارة كفعل اهل الجاهليّة الآ ان انفسم طابت بالقنال وسكنت البه فكانم في الاشهر الحرم امنا وسكونا وكان اهل الجاهلية بأمنون في الاشهر الحرم لان القنال بنرك فيها والهاء في به راجعة الى القنا والنكير اشبه من النانيث والوجهان جائزان ،

ه تشير الابل بناوهي بيض المشافر باللقام لانها لا تترك ترعى لشدة السير خضر الفراس لانها تشير في هنديس النبتين والفرسي لحم خُت البعير،

19 يقول من أم يكن له شبيه من الاحيل في شهه واخلاقه صار الاموات يشابهونه في العظام البالية أي مات فأشيه الاموات وأشبهوه ع

٢١ يقول ما زلت اسافر عليها الى من لا يستحقّ القصد الله فلو كانت الابل مما يعك المحكت اذا نظرت الى من قصدته استعفافا به وفي الكلام محدوق به يتم المعنى تقديره الى من اختضبت اخفافها بدم في قصله أو في المسير اليه ،

### اق الزمان منوه في شبيبسته فسرعم واتيناه على المرَم ه

#### شرخ

ا حتام إى الى متى وحتى الى شى والاصل حتى ما تحدي الخوم الالف لان حتى خلطت بها يقول حتى متى نسرى مع الخوم في ظلم الليل وليست تسرى هى على خُق ولا قدم يعنى ال الخوم لا يصيبها الكلال من السرى كما يصيب الابل والانسان ،

ع الحكم بعنى الحاكم يقول لو احتكمنا الى حاكم من الدنيا لحكم بان ما يسود الرجه يسود الشعر ولكن الساعلى قضى بان الشمس تسود الوجه ولا تسود الشعر،

م تبرى تعارض يقال برى له وانبرى له إذا عارضه ومنه قول إذ النجم ببراى لها من أجن وأشل أى يعارضها من جانبيها ويرين بنعام الدو لخيل جعلها كالنعام في سرعة عدوها وظهر يقوله مسرحة أنها الخيل يقول تنبري لخيل للعيس وتعارض إزمتها يلهمها واعتبها أى تباريها في السير وقال أبن جنى يقول لخيل لعلن إعناقها وأشرافها تباري أعناق الإبل فتكون الخم في اعناقها كالجدل وهي الإزمة في اعناق الابل ،

صنا توائها عنه فنسا وقعيت مواقع اللورق الايدى ولاالكمم هُونَ على بصرما شق من بطري فَلِّمًا يَنْ فَظَارُهُ الَّهِ بِنْ كَالْحَارُ الَّهِ الْحَارُ ولا تَشَكَّ الي خِلقُ فَاتُ شِلْمِ مَنِيهُ شكموى المريد الى العسريان والسترتم وكن على حَذَر للنَّاس تستر. ولايغتران مدنهم نغش مبستسلم هُ مَا عَامِلِ الْوِفَاتِ فَيْ مِنْ أَسِيلِ قَسِياهُ فِي عِدَةٍ وأُغْوَزُ الصِّنِدُقُ في الأخبيار والنَّقْسَم ستخان خالق نفسى كيف لذتها فيما النب فوس تسراه غايسة الألم الدهريعب من حملي نفوائسيب وصبي حسمي على إحداثه الحكم الم وقتُ يضيع وعمُ ليت مُردَّتُه ... في غير أمَّته من ساليف الأمسهم

حتى رجعتُ واقبلام قبوائتالُ لَيْ ألعة للشيف ليس العبد للقر اكتن بنا ابدًا بعد الكتاب به فاتما في للاسياف كالخدم م أَنْهَعْتِنِي وَدُوَامِي مَا أَشْهِـــــرْتِ بِــــــــــ م فان عفلتُ مدآءي قلَّةُ الفَسهَم مَن اقْتَعَى بسوى الهنديّ حاجبَه -احاب كلّ سؤالِ عن قل بلّم توقم القوم ان العبر قترسنا وفي التَّقرُّبِ ما يدعـوالى الـتُّــهَــم ولم تزل قلَّهُ الانبصاف قاطعـــةً ﴿ بين الرجال وإن كانوا ذوى رحم فلا زيارة الله ان تسنوره سيم إيدٍ نَشَأَنَ مع المصقولة الخَسدُم س من كلّ قاضية بالموت شَفْرَتُهُ ما بين مُنْتَقَم منه ومُسَثُنَّ مَنْ عَلَى

١٥ خدى الرَّكابُ بنا بيضًا مشافِرُها خُضًّا فِراسِنُها فِي المُغلِلِ واليَسمَ معكومة بسياط القوم نضمبها عن منبت العشب تبي منبت الكرم واین منبته من بعد مسنبته إنى تُتجاعِ قسريع العُسرب والعَسَم لأ فاتك آخم في مصمر نقصده ولاله خَلَفُ في النّاس كلِّم من لا تشابهه الاحياً في شيم إمسى تشابهه الامواتُ في المرمّـم م عدمتُه وكاتى سِنْتُ اطلب ه فما تسزيدني الدنييا على العسدم ما رَلْتُ أَنْجِكَ ابلي كُلَّمَا نَظْرَتْ نَ الى مَن آختصبت إخفافها بسدم اسيرها بين اجينتام اشاهدها ولا اشاهد فيها عِفية الصِّم

طردتٌ من مِصْنَ ايديها بارجيل هي تبرى لهن نعامُ النَّقِ مُنسَبَرَجِبَةً ﴿ تعارض الجندل المستخاة بالغبيم في غلمة أخطروا ارواجه ورضوا عا لقين رضنا الايتسنار بالبيِّر لَسَيْمُ تبدولنا حكم القواع عايم الم عايمُ خُلِ قِتْ سُورًا بِلا لَتِمُ بيض العوارض طعانون من لحق وا مِنَ الْفُوارِسِ شُلُلُونِ المُتَّعِم وليس يبلغ ما في من المعمّم في الجياف التياة إلا إنّ انفسست في ال من طيبهن بد في الاشهر المرمر ناشلوا الزمائح وكانت غير ناطيقسة فعلوها صياح الطيرف السبيم

في يوم الثلاثا لسبح خلون من شَعْبَانَ سن اثمتين وخسايل وثلثماية يذكم مس ويطرق فسأتكساق حُتَّمَا مِّنْ نَحْنُ لِنُسَارِئِي النَّهِ مِنْ فِي النَّظْلَمِ سُرِّاهُ عَلَى خُبِفٍ وَلاقِب لأيحس بإجتفيان يحيس به وَ وَلَا الرِّوَادِ وَعُسْمِيتُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَسْمَتُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ يُسَوِّدِ الشَّمِسُ مِنَّا بِيضِ أُوحِيهِـــ ولا تستور فيضن العُنذُر واللُّهُ عَن وكان حالهما في الحكم واحدة الواختكمناس الدنيا الى مكك ونترك المنآء لاينتفك من سنفتر ما سار في الغيم منَّهُ سُـَّار في الادم. لا أُبْغِضُ العيسُ لَكُنَّى وَقِيتُ بهـ ا قلبي من الخرق او جسمي من السقيم

رم ، يعنى منه كانت تثبت المنية الى الناس : ثم هنادت اليه فأهلكته فكأنت كالحمر التي أملها الكرم ومنه خرجت ثم عادت فسقيها الكرم وردّت اليه ، 4 انه قد قال في البيت الذي قبله أن الموت الذي أصابه هو منزلة الجبر اسقيها الكرم إي فيانت المنبع لها يسقيه الناس بسيفه فصارت مرابا له ثم قال فذاك الذي عبد يعنى الخمر هو ما الكرم فعبَّه وذلك الذي ذاته هو الموت وهو طعم نفسه الذي كان يُمون به الخلق النهي وهذا العلى ما قاله ولكنه لم يبينه بيانا هافيا والمعنى إن هذا وهو ان الكرم اذا ستى الحمر فشربه فقريا شرب مآ نفسه والذى ذاقه من طعم الحمر وهو طعم الكرم در در الله مؤت قاتك لمّا الملكة فشرب مراب الموت وذاق طعه فكالم مرب جهه بهنه فلا يسعها والاالم يسعها الميطق احتمالها واذا م يطق احتالها هالك فيها لعظم ما بيطلبه ١٠ of white, 18 19 mis will to 16 of. White they property of

وقال ربعة خُرُوجِه من مدِينية السلام وانشدها

ولوعلمت هالها ضبي ه عصرَ مسلوكُ لهُ مالُسه ولكتم ما لنع متــــ واحمد من جميده دمت واشرف من عيشهم موتيد وانفح من وُجدهم عدميً وان منيّتَهُ عِـنــ لكالحم سُقِّيَهُ كَرْمُ فذاك الذي عبه ماو وذاك الذي ذاقة طعمية ا ومن ضافت الارض عن نفسه حَرِّى أَنْ يَضَيْقَ أَبِهَا حَسَمُهُ وَ ele in whom the 6 - 20-1 1. 5 12

كان سوقها وهي جمع ساق واذرعها ليست منها لانها كانت ترميها عن انفسها والآن لما ترك ركفها صارت اليها ،

ه برين بالطراد مطاردة الفرسان في الحرب ينقدول دهب ذلك واندرس جونه والراعف الذي يسيل منه الدم كالرعاف من الأنف أو

ودخل صديق لابى الطيب عليه بالكوفة وبيده تقاحة من ند مما جاء، في هدايا فاتك عليها اسمه فناولها أيا، فقرأها فقال أبو الطيب ٥

ماله من الجيش يعنى الله المنيّة سلبته وحده فلم يعن عنه كثرة جيشه يبكى لما نزل به من الامر ولا يندونج بالبكاء شي والدمع من شرّ الاسلحة ،

٢٦ يقول اذاً لم يكن لك سلاح غير البكاء فلا عناء في البكاء الما تروع به القلب وتقرع الخدّ يبعني انم لا أس فو شباء

٢٨ يقول قبع الله وجهك يا زمان فان وجهك وجه المحمور الجمعت فيه القباع فكانه اتخا القباع برقعا والقبع مصور قبعته اقبعه قبعا والقبع صفّ الحسن ،

- ۲۹ هذا استفهام تعبب حين مات هو في جوده وفضله وعاش حاسه يعنى كافور والاوضع الجافي الصلب من قولام شقاً وكيم اذا اشتد وملب،

سب يقول الايدى التى حول الخصى مقطعة لان قيفاه يميم الآرمن يعضع فلو، لا ثكن تلك الايداي مقطعة لصفعوه والمعنى انه لسقوطه يدعوالى اذلاله ولكن ليس عندي من فيه خبر يجو من حوله من العابه لتأخره عن الايقاع به مس سه تتفوق وتنتشر،

٣٣ يقول قرّت دماء الوحوش وكانت كانها تنطلع للخروج من ابدانها خوفا منه وجزعا يعنى انه كان ماحب طرد وسيده عسم يعنى بقر السياط العقد التي تكون في عدباتها يقول وقع بموته الصلح بين لخيل والسياط لأنه ابدًا كان يضربها بشياطه لركس في شدة عدوها

شرح

ا يقول الخزن لاجل المصيبة يقلقنى وتكلّف الصبر منعنى على التهالك والجزع والدمع بين الحالين عامي التجمل مطيع السقاق ،

"٢ عنى بالمسهّى نفسه يقول الحزن والصبر يتنازعان دموع عينى ثم ذكر ذلك التنازع فقال الحزن يجى بها أى يجريها والصبر يردّها،

"ا يقول الما كان يجمع في حيوته المكارم والاسلحة ولايل لا الذهب والفضة واعوج فحل معروف من فحول العرب اليه تنسب لخيل الاعرجية وانها سهى اعوج لان ليلة وقعت فيها غارة على العاب هذا اللحل وكان مهرا ولضيّم به حملوه في وعا على الابل حين هربوا من الغارة فاعرج ظهره وبقى فيه العوج فلقب بالاعوج على العواد العواد

١٣٠ يقول فدى بابي الوجية المنفرد ما اصابه على كثرة

٥ وعفا الظراد فلا سنان راعف فوق القناة ولأ حُسلمُ يلبَ وتى وكل مخالم ومسادم بعد اللَّهُ وم مُشيِّعُ وم وَدِّعُ قد كان فيه لكلّ قوم مسلماً و ولسيفه في كــــل قوم مــرتـــع ان حلّ في فُرس فيفيها ربّها كِسْرَى تذلُّ له الرِّقابُ وتخصَّحُ اوحل في روم ففيها قسيصة او حلُّ في عرَّب ففسيسها تُسبَّعُ م قد كان اسرع فارس في طعينة فرَسًا وليكسن المنسيَّة السسرّع لا قلبت ايدى الفوارس بعده رُغَا ولاحملَتْ جيوادًا اربَعُ ه

ومن ٱخَّدُ ذَتُّ عِلَى الصِّيوفِ خليفةً ضاعوا ومثلك لا يكاد يُضيّع قُنْمُ الوحم في يا رسانُ فإنَّه وجه له من كلّ قُنْج برقع أيوت مشل ابي شجاع فاتب ويعيش حاسدُه الخيقُ الأوْكُعُ س ايد مقطعنة حسوالي رأسيه وقَفًا يصبِي بها ألا من يصفع القيتَ اكذت كاذب القيته واحدت اصدق من يقول ويسمَع وتركت انتن ريحة مندم ومة وسلبت اظيب ريحة تستضوع فاليوم قرلك كروحيش نافس دمُه وكان كأنَّه يَسْتِطلُّ عُ وتصالحت تمكر الشياط وخيله وأوت السها سُوقُها والاذرُعُ

يا من يبدل ڪئل يــوم حُلَــةً أنّى رضيتَ بحُلَّة لاتُسنَّعَ م ما زلتَ قالعها على من شآءها حتى لبست اليرم ما لا غُلُم ما زلت تدفع كل اميم فاديم حتى اتى الامر الذي لا يُدفَ عُ فظللت تنظى لا رماحًك شُـرَعً فيا عم إل ولا سيوف ك قُطَّ بابي الوحيد وجيشه مستكاتسة يبكى ومن شر السلاج الادمسخ وأذا مصلت من السلاح على البكا غشاك رُعْتَ به وخدَّك تـقـــرّعُ وم وصلت اليك يد سوَّة عندها آل مَانِي ٱلأُشَيْهَابُ وَالْعَصَرَابُ الْابْقَدِيجُ من للمحافل والجماف ل والسسري فقدت بفقدك نتيرًا لا ينظ أسخ

كتّا نظن ديارَه مملعةً ذهبًا فهات وكلّ داربلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبناتُ أَغْوَجَ كَـلُّ شَيَّ يَجْـهَـعُ العجد اخْسَمُ والمكارمُ صفقةً مِن أن يعيش لها الكريم الأروَعُ والنَّاسُ انْزِلُ في زمانيك مستنزلاً مِن أن تعايد شدم وقدرُك ارفيخ ١٥ بَرِّدٌ حشايَ ان استطَعْتَ بلفظة فلقد تضم إذا تشآ وتنفي ما كان منك الى خليل قتلها ما يُسترابُ به ولا ما يُوجِعُ ولقد أراك وما تُلِمُ مُسلِسَةً إلا نفاها عنك قلت اصمَع ويد كأنّ نوالها وقسالها فِمْ يَكُفُّ عليك وهُ وَتبرُّعُ

النَّوْمِ بعد الى شجاع نافيرُ والليال معي والكواكب طلب إِنَّى لَاحْبُنُ مِن فِيلَقِ أَحِبِّتِ مِن فِيلَةِ أَحِبِّتِ مِن فِيلَةِ أَحِبِّتِ مِن مِنْ وقش نفسي بالح مشام فاشج ع ه ويزيدني غيض ب الاعادي قسروة ويُلِمُ بِي عَنْبُ الصَّديــق فاجـــزَعُ تصفو الحياةُ لجاهنال أو غافل عَّا مَعِي فِيهِا وَمَا يُهِـُـوقُــعُ وَلَرْنَ يَغُالُطُ فِي ٱلْحَقَايِقِ نَفْعَمِهِ ويسومها طَلَبَ الكَال فترط مَعْ أين الذي الهرمان من بنسانه تَكَانُفُ الآثيارُ عَنْ الْمِحِيالِهِ الْمُ حييًّا ويُدرِّكِها الفنآء فتُنتُّبُ ١٠ لم يُرْمَنِ قلبَ ابي شجاع من النبخ الم قِبلَ للمات ولمن يستعلم مبوط في عُمْ

٣٩ النال الرجل الكثير النوال وهذا كما يقال كبش صاف اى كثير الطبن ، صاف اى كثير الطبن ، ١٩ اى اذا ذكر الانسان بعد موته كان ذلك حيوة ثانية له وما يتاج اليه في دنياه قدر القوت وما فصل عن القوت فهو شغل كما قال سام بن وابسة عنى النفس ما يكفيك من سد فاتة قان زاد شيا عاد ذاك الغنى فقرا ها

Esi. Eli Lizii.

وتوفى ابو شجاع فاتك عصر ليلة الأحد عيشاً الاحدى عشرة ليلة خلي من شوال سنة حسين وثلثماية فقال ابو الطيب يرثية وانشدها بعد رحيله عن الفسطاط «

ا ٱلْحُرِّنُ يُقِلِقُ وَالسَّجَةَ مُنْ لَ يُسَرِّدُ عُ الْمُرَاعِ مَنْ الْمُكَا عَسِينًّ عَلِمَ لِيَسِعُ الْمُكَا عَسِينًّ عَلِم لِيَسِعُ الْمُكَا عَسِينًا عَلَم اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ه اى هو امضاهم طُبَةً عند المصادمة والبيص هادية اى يهدى بها في ظلمة النقع لان النهار قد استتر بالخبار واستعار الضلال للرماح وهو يحمّل انها تغيبت في النقع فهي كالضالة فيه ويحكن ان يعنى بقوله ضلال اى انها لا يطعن بها اى ان القوم قد دنا بعضم من بعض فه يتضاربون بالسيوف فكان الرماح ضالة ،

۲۹ يقول اذا اختبرته رايته يرى محبره اضعافا على ما اراك منظره ثم قال وفي الرجال الماء والآل يعنى الذي يشبه الرجال بصورته وليس عنده ما عندهم من المعاني كالآل يشبه المآ وليس ماء عندهم من المعاني كالآل يشبه المآ وليس ماء عندهم من المعاني كالآل

٢٧ يقول إذا اختلطت الرماح والسيوف عند الحرب لقبه حاسه مجنونا والعقل في ذلك الوقت عقال لانه عضم الاقدام والعقال داء ياخذ الدوات في الرجلين وهذا الممدوح كان يلقب بالمجنون فهو يقول أنها يلقبه حاسمه بهذا اللقب حسدا له على فرط شجاعته التي تشبه للنون ،

٣١ تقدّمه في الحرب اعطاه اعلى الشرف فيا الذي نال اعداد با المامة وتوقيع ما ياتيه من المعاوف والاهوال ، ١٣ اى الحمن كله له باسره وليس لنيره منه جزء يعنى انه العمود في افعاله واقواله وليس يُحمن دونه احد ، ١٣ الماذي الدرع اللينة يقول يكفيه في الحرب سربال واحد من الدرع وعليه من الحمد سرابيل كثيرة أي انه واحد من الدرع وعليه من الحمد سرابيل كثيرة أي انه

واحد من الدرع وعليه من الحمد سرابيل كتيره أي الله يتوقى الذم باكثر ما يتوقى الحرب، الغارة وماله مُعَلَّ لا رائ له باقاص البرَّ لا يغار عليه هيبة منه والاعال جع هال وهو البعير الذي لا رائ له والغ له ع

١٧ يقول ما اختار من الوحش قدر على صيدة والهيق الظليم والحساء البقرة الوحشية سيت بذلك لحنس انفها أى تأخره والذيال الثور الوحش لانه يجرّ ذنبة كالذيل ،

 ١٨ يعطى اضيافه ما يشتهون اذا نزلوا بداره فتطيب ارقاتهم عنده كانها عشيات والعشيات تطيب عنده العرب لهبوب الرياح وغروب الشمس وانقطام الحرء

14 لو اشتهت اصافه لحم المضيف لما بحل به عليم ولاتام على العبلة قطع من لحمه ويقال لحم خرادل بالدال والدال جمعا اى مقطع والشيزى خشب تعمل منه الجفان ومنه قول زياد ترى الجفان من الشيزى مكالمة والاومال جمع وصل

ربيد عرى . وهو العضو ،

٢١ الصدى العطش والعص الخالص من اللبن واللقاح جمع اللغة وهي الناقة الحلوب ،

۲۲ العبط والعبيط الطرئ من الدم والساع جمع ساعة يقول كل ساعة تاق عليه جدّد فيها ذيا كأن الساعات نزال ينزلون عليه وقفال قفلوا من سفر يعنى أنه لا ينطعم اضيافه الغاب بل يجدّد لهم الذي والنعرك ساعة فيهرى دما غبطاء

٢٣ يعنى بالنفوس الدمآء ،

#### شرح

المكسال من النسآء الفائرة القليلة التصرّف والعاجزة عن كلّ شي يقول ربا جازت بالاحسان من اولى الاحسان امرأة عاجزة من كل شي وهذا حث على ادا الشكر ، ه يقول ليس هكرى لك عن فرج با اهديته الى لان القليل والكثير عندى سوآ لقلة مبالاتي بالدنيا ،

ب يقول لما وصل الى برّه كنت منبت روس الخزن جاد عليها بالبكرة غيث هطال بارض منبتة طيبة يعنى ان مطر بره لم يصادف منى سبخة وخص روض الخزن النها انتضر لبعدها عن الغبار،

٨ يقول موقع احسانه يبين للمحسنين انفم مخطئون مواقع الصنايع ومن نصب موقعه فيعناه انه غيث يبين موقعه للناظرين لانه اق على مكان اثر فيه احسن تأثير ثم قال مبتديا إن الغيوت بما تأثيه جهال لانها تاقي على الارض العناة والسجة ،

۱۴ یعنی عبید المدوج غذاهم فی حال صغرهم الی ان ماروا بعد حال الاشبال الی حال الاسد فعاروا معه للاعداء وبراثن الاسد له مثل الاظفار لابن ادّم ویرید بالبراثی السیوف لان البراثن کالسلاح ،

ای لجودة ضربته یقتل المقتول وما یقتله به وهو السیف
 ای یکسره فعل ذلك قتلا للسیف ،

١١ يقول هيبته تمنع الاغارة على ماله فكانها تغير على

وقد اطال ثـنـآءي طـولُ لابــسـ ان التّنادعى التّنبال تنبسلل م أن كنت تكبر أن تعتال في بشر فان قدرك في الاقدار يخستسسال كان نفسك لا ترضاك صاحبها الآراني على المفضال مفض ولاتعدك صوانا لمعجت لولاالمشقة ساد النّاس كَعَلَّهُ مُ واتما يبلغ الانسان طاقته ما كلّ ماشية بالتحدل شملالُ هم إنَّا لفي زمن تسركُ القبيع بسب من اكثم النَّاس إخسان وإجسالُ ذكرُ الفتي عمُ الثاني وحاجبُ ما قاته وفضول العنيش أشعال ١

اتاله السشرف الاعلى تقدم فحا الذي يستسوقي ما اتي نالسوا اذا الملوك علت كان حليته مهنَّدُ واصمُّ الكعنبُ عسسالُ ابوشجاع ابوالسبج معان قاطبة ول مُعَتَّم من الهيجاء أفسوال مُلِّكُ الْحَمِدُ حَتَّى مَا لَمُ فَيَ في المستد حآء ولا مسيم ولا دال م عليه منه سرابيل مصاعَفة وقد كففاه من المسادي سيربال وكيف استر ما الحيث من حسن. وقد غرت نوالًا اتها النب لطّفت رأيك في وصلى وتكرمستي اق الحريم على العلياء يحتسال حتى عدوت وللخبار تحسوال وللكواكب في كقيبك أمالُ

قبى النَّفُونُ حَوَّلَ يُنَّهُ مُخَلِّطً لَهُ منها عداة واغنيام وأبسال لا يحرم البعد اهل السيعد نائسكة وغير عاجزة عنه الأطيد فال ٢٠ امنى الفريقين في أقبرانه طُعبَتِ والبيض هادية والسمن مُنْسِسُلالُ يريك مخبرة اصعاف مسطسرة بين السرّجال وفسينها المسسآء والآلُ وقد يلقّبه المجرئيون حاسينه اذا آختلطن وبعض العقب عُقب يرمى بها الجيشَ لابدّ له وله من شقّه ولَو أنّ الجيشَ اجبالُ اذا العدى نشبت فيهم مخالبه له يجمع لهُمُ حلْمُ ورثِ بيالُ يروعم منه دهم مسرف الدا محاصروف الدهس تعستب

١٠ القاتلُ السيفَ في جسم القتيل ب والسيوف كسا للتاس آجالُ تغير عنه على الغارات هيسته وماله بأقامي السبسة أهمي له من الوحش ما آختارت أستته عير وهينق وخنساء وذيـــ تُنسِي الضَّيوفِ مشهَّاةً بعيقٌ وَتِه : كان أوقاتها في الطيب آصالُ لوآشتهت لحم قاريها لبادرها خادلٌ منه في السِّسيري واوصالُ م لا يعسم ف السرّز في مال ولاولسد الااذا احفي الضيفان تسرحال يُموي صدى الأرض من فَضْلاتِ ما شربوا تقرى صوارمُه الشاعات عبيط دم كالما الساع نرال وقد قيال

فكنت منبت روض المَزْن باكَـيُّ غيثُ بغير سباخ الأرض مطلال غديُّ مبتى النَّظار موقعه أنّ الغبوث عا تأتيه حقالُ لايدوك المحد الاستيد فيطيئ لأوارثُ جهلت يُمْناه ما وهــــبـــت ولا ڪسوٽ بغير السيف س قال السترمان له قولا فافسهمسه "أنَّ المزَّمان على الإمــــــاك عــــــــــالُ تدرى القناة إذا اهتزت براحت ان السِّيِّ بها خيل واسطالُ كفاتِكِ ودخول الكاف منقصةً القائد الأنسد عدّتها جراثنه عِثلُها من عداة وَهِيَ اشب

الآخرة سنة عان واربعين وثلثماية بفضيلته المشهورة @

I.

لَا خَيْلَ عِنْدَكَ تُهْدِيهَا وَلَا مَالُ فَلْمُسْعِدِ النُّظِقُ إِنْ كَمْ تُسْعِدِ ٱلْحَالُ وآخم الاميم الذي نعماه فاجية بغير قول ونُعْمَى السِّياسِ اقْسُوالُ فربما جزتِ الإخسانَ مُسولِيهُ خريدة من عذارى للحتى مِسكُسالُ وإن تكن مُخكَاتُ الشَّكْل تمنعني ظهورَ جزى فلي فيهين تصهالُ وما شكرتُ لان المال فرَّحَـني سِيّان عندِيَ إِكْثَارُ و إِقْلالُ لكن رأيتُ قبيحان يجادَ لنا وأتسنا بقيض أولحق أنخسال

انف فاتك من الاقامة عصر كيلا يكون كافور اعلى رتبةً منه ويحتاج ان يركب في خدمته وكانت الفتوم وإعالها اقطاعًا له فانتقل المها فاتخذها سكنًا له وهي بلاد وبيَّة كثيرة الوخم فلم يمتربها جسم وكان كافور يخافه ويكرمه فزمًا مِنَّهُ وَفِي نَفِسُهُ مَنْهُ مَا فِيهَا فَاسْتُحَكِّمَ لَا الْعَلَّةُ في جسم فاتك واحوجته الى دخول مصر للمعالجة فدخلها وبهاابو الطين المتنتي ضيفا للاستاد كافور وكان يسمع بكرم فاتك وكثرة شجاعته غيرانه لا يقدر على قصد خدمته خوفًا من كانور وفاتك يسأل عنه ويراسله بالسلام ثم التقيا في العجر أ مصادفة من غير ميغاد وجرى بينهم مفاوضات فلما رجع فاتك الى داره حمل لابي الطيّب في ساعته هدية قيمتها الف دينارثم اتبعه بهدايا بعدها فاستأذن المتنتى للاستادكافورفي مدحه فاذن له فمدحه في التاسع من جمادي

## شعر ابى الطيّب احمد بن الحسين المتنبّ في ابى شجاع فاتك ه

قال ابن خلكان الامير ابو شجاع فاتك الكبير المعروف بالمجنون كان روميًا اخذ صغيرًا هو واخ له واخت لعما من بلاد الروم من موضع قريب حصن يعرف بدى الكلاع فتعم لخط بفلسطين وهو ممن اخذ الاخشيد من سيدة بالرملة كرمًا بلا ثمن فاعتقه صاحبه وكان معهم حرّا في عدّة المماليك وكان كريم النفس بعيد الهمة شجاعًا المماليك وكان كريم النفس بعيد الهمة شجاعًا وكثير الاقدام ولذلك قيل له المجنون وكان رفيق الاستاد كافور في خدمة الاخشيد فلما مات محدومها وتقرر كافور في خدمة الاخشيد فلما

# نخب الازهار في سنتخب الاشعار واذكي الرياحين من استى الدواويس

وقد جمعه و ترجه من اللغة العربيّة الى اللغة الفرنساويّن اضعف العباد واحوجهم إلى الملك الجوّاد جرنجرة ديلاجرنج غفر الله له ولوالدّيه ولاخته ولمعلّمه العالى نحسر المعالى ذى العقل الكامل و الفضل الشامل البارون سلوسترى دساسي الذي هو للضعفاء والفقراء مواسى ت

طبع

في مدينة بارياز العمياة بدار الطباعة الملكية

ان الشعر انتى كلام واعلى نظام وابعن مَرْقَى في درجة البلاغة واحسنه ذكرًا عن الرواية والخطابة واعلقه بالحفظ مسوعًا وادلّه على الفضيلة الغريزيّة مصنوعا وجقّا لوكان الشعر جوهرًا لكان عقيانا أو من النبات لكان رَجُانًا و لو امس نجوما لزاد ضياوها أو عيونا لما غار ماوها فهو الطفى من درّ الطلّ في اعين الزهر اذا تفتّت عيون الرياض غِبّ المطر وارق من ادمع المستهام ومن الراح رُثْرِقَ بَامَ الغام ، من شرح ديوان المتنها لمواحدى المرتبية المواحدي المرتبية المواحدي المرتبية المواحدي المستهام ومن الراح

واذكى الرياحين وَ أَرْمَنَ السِّنَى الدِّواوينَ

11.0 - 276



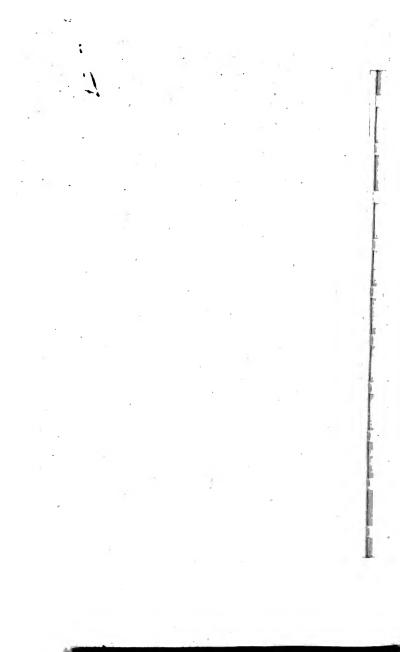

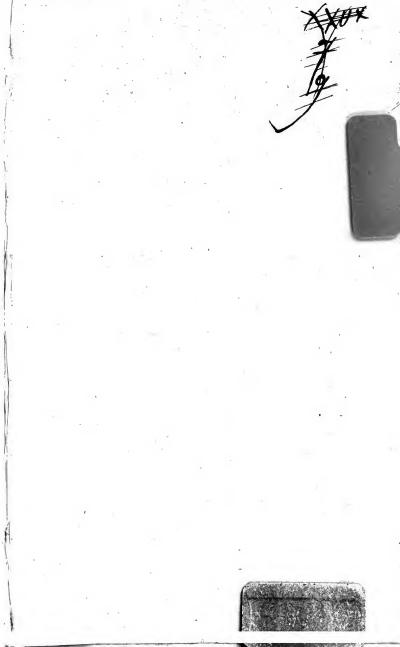

